# Grammaire de l'arabe d'aujourd'hui

par D.E. Kouloughli

#### LANGUES POUR TOUS

LE SPÉCIALISTE DE
L'AUTO-APPRENTISSAGE:
20 ANS D'EXPÉRIENCE,
PLUS DE 180 OUVRAGES,
18 LANGUES POUR RÉPONDR
À TOUS VOS BESOINS.

La Grammaire de l'arabe d'aujourd'hui s'attache à donner des descriptions et des explications claires et systématiques des principaux mécanismes grammaticaux de l'arabe standard moderne, aux niveaux de l'écriture (système graphique, orthographe), de la phonologie (système phonique, accent, intonation), de la morphologie (formation des mots, conjugaison) et de la syntaxe (formation des phrases simples et complexes).

Son principal objectif est de faire comprendre les mécanismes réguliers et les aspects systématiques de l'organisation et du fonctionnement de la langue. Ces mécanismes et ces principes permettent à celui qui les possède de mieux structurer ses connaissances et de poursuivre sans complexes son apprentissage de la langue.

La Grammaire de l'arabe d'aujourd'hui s'adresse aux élèves du secondaire et du supérieur, ainsi qu'aux autodidactes, mais pourra aussi servir d'outil de référence aux professeurs d'arabe qui y trouveront, pour chaque question de grammaire, un fil conducteur pour une présentation moderne et structurée de leur enseignement.

 Les index français et arabe permettent de retrouver aisément tous les points recherchés.

LANGUE GÉNÉRALE LANGUE DES AFFAIRES 🛕 LANGUE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

# POUR TOUS



D.E. Kouloughli



## GRAMMAIRE DE L'ARABE D'AUJOURD'HUI

DJAMEL KOULOUGHLI

Agrégé d'arabe Directeur de recherche au CNRS

#### Langues pour tous

Collection dirigée par Jean-Pierre Berman, Michel Marcheteau et Michel Savio

#### **ARABE**

- Pour débuter (ou tout revoir) .
  - Parlez arabe en 40 Ieçons
- ☐ Pour se débrouiller rapidement :

   L'arabe tout de suite! ●●
- [] Pour se perfectionner et connaître l'environnement ;
  - Pratiquez l'arabe (en préparation)
- ☐ Pour s'aider d'ouvrages de référence
- Grammaire de l'arabe d'aujourd'hui
- $\square$  Pour prendre contact avec des œuvres en version originale :
  - Série bilingue :
- Niveaux : ☐ facile (1<sup>er</sup> cycle) ☐ ☐ moyen (2<sup>e</sup> cycle) ☐ ☐ avancé
  - Nouvelles arabes du Proche-Orient 🗆 🚺
  - Nouvelles arabes du Maghreb 🗆 🗀 🚺
  - Les Mille et Une Nuits (Trois contes) □□□
- = Existence d'un coffret : Livre + K7

Attention! Les cassettes ne peuvent être vendues séparément du livre.

➡ Le livre seul est disponible.

Autres langues disponibles dans les séries de la collection **Langues pour tous** 

ALLEMAND - ANGLAIS - AMÉRICAIN - CHINOIS - ESPAGNOL FRANÇAIS - GREC - HÉBREU - HONGROIS - ITALIEN JAPONAIS - LATIN - NÉERLANDAIS - POLONAIS - PORTUGAIS RUSSE - TCHÈQUE - TURC

#### Sommaire

| <ul> <li>Symboles et abréviations</li> <li>Présentation</li> <li>L'alphabet arabe</li> <li>Le système graphique de l'arabe</li> <li>Le système phonique de l'arabe</li> <li>Le système morphologique de l'arabe</li> <li>Le nom</li> <li>Les substantifs</li> <li>Les adjectifs</li> <li>Les démonstratifs</li> <li>Les nombres</li> <li>Le groupe nominal</li> <li>Les prépositions</li> <li>Les pronoms</li> <li>Les verbes</li> <li>Les verbes</li> <li>Les déverbaux</li> <li>Le groupe verbal</li> <li>La phrase simple</li> <li>La coordination</li> <li>La phrase complexe</li> <li>Corrigés des exercices</li> </ul> | p.<br>p.<br>p.<br>p.<br>p.<br>p. | 2 / 4             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 18 La phrase complexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p.                               | 280               |
| <ul> <li>Annexe I : les processus<br/>morphologiques</li> <li>Annexe II : les tables de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | p.                               | 313               |
| conjugaisons • Index français • Index arabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | p.<br>p.<br>p.                   | 337<br>345<br>349 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                   |

Je remercie N. Boulos et M. Chairet pour leur lecture attentive du manuscrit, leurs critiques et leurs suggestions. Je dédie ce livre à Lydie, Schéhrazade et Yazid.

#### Symboles et abréviations

accusatif acc. arabe ar. cf. confer, voir f. ou fém. féminin gen. ou gén. génitif litt. littéralement (mot à mot) m. ou masc. masculin N.B. nota bene (notez bien) nominatif nom. pl. pluriel et suivant(e)s sq. frontière de clitique frontière de suffixe transcription phonétique transcription phonologique

© Pocket - Langues pour Tous, 1994 ISBN: 2-266-03912-1

#### **PRÉSENTATION**

La grammaire arabe est souvent présentée comme difficile, voire ésotérique. En réalité ce sont les ouvrages de grammaire traditionnelle qui le sont, soit par leur casuistique byzantine sur des faits marginaux (c'est là surtout le fait des grammaires en langue arabe), soit par la place disproportionnée qui y est accordée à la morphologie sans d'ailleurs qu'y soit distingué l'essentiel du secondaire (c'est le cas de la plupart des grammaires « orientalistes »).

Le présent ouvrage se propose spécifiquement de mettre en lumière et d'expliquer les mécanismes fondamentaux de la grammaire arabe. Ces mécanismes fondamentaux sont peu nombreux et très simples. Leur bonne compréhension, objectif central de La grammaire de l'arabe d'aujourd'hui, permettra de reconnaître et de produire un nombre toujours plus grand d'énoncés nouveaux et plus complexes.

Cette grammaire n'est pas « complète », et l'on n'y trouvera pas les longues listes de « cas particuliers » ou « d'exceptions » dont foisonnent certains ouvrages traitant du même sujet. On s'est au contraire toujours efforcé de mettre en évidence les régularités et les tendances générales qui permettent de saisir la logique du fonctionnement de la langue.

Enfin, on a systématiquement favorisé, n'en déplaise aux conservateurs, l'usage moderne tel qu'il se manifeste dans les textes ou les médias actuels.

L'ensemble de l'ouvrage est organisé en petites sections numérotées et l'on a multiplié les références croisées facilitant la saisie du caractère « systémique » de la prammaire. Les index français et arabe facilitent aussi la consultation de l'ouvrage et les révisions.

#### L'alphabet arabe

| transcription    | lettre isolée | formes contextuelles                   | nom de l | a lettre |
|------------------|---------------|----------------------------------------|----------|----------|
| ,                |               |                                        | hamza    | همزة     |
| å                | 1             | 1661                                   | alif     | الف      |
| b                | ب             | ب بـ بـ ب                              | bā'      | باء      |
| t                | ت             | تتبت                                   | tā'      | تاء      |
| ţ<br>ğ           | ث             | د شهد د                                | tā'      | ئاء      |
|                  | ٤             | E E                                    | ğīm      | جيم      |
| ḥ                | ۲             | 2 2                                    | ḥā'      | حاء      |
| b                | ċ             | خخخخ                                   | ḫā'      | خاء      |
| d                | ٦             | ديدد                                   | dāl      | دال      |
| ą                | 7             | 2777                                   | dāl      | ذال      |
| r                | ٠             | ر در د                                 | rā'      | راء      |
| z                | ن             | زخزز                                   | zā'      | زاء      |
| S                | w             | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | sīn      | سين      |
| š                | ش<br>ش        | شـشـش ش                                | šīn      | شين      |
| ş                | ص             | مد عد عن ص                             | şād      | مباد     |
| ġ                | شن            | هد غد خن ض                             | dād      | خباد     |
| s<br>d<br>t<br>z | <u></u>       | طاط ط                                  | tā'      | e Un     |
| ż                | 1:            | 4 4 4                                  | Zā'      | خلاء     |
|                  | ع             | 2                                      | cayn     | عين      |
| ġ                | ۼ             | غغغغ                                   | ġayn     | غين      |
| f                | ت             | البيب                                  | fā'      | شاء      |
| q                | ق             | ت ت ت ت                                | qāf      | فاف      |
| k                | ك             | ک ک لك ك                               | kāf      | کائ      |
| 1                | j             | ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل                        | låm      | 64       |
| m                | ٢             | 66-4-4                                 | mim      | ميم      |
| n                | ن             | نننن                                   | nūn      | نون      |
| h                |               |                                        | hā'      | هاء      |
| w/ū              | و             | و نو نو و                              | WāW      | واو      |
| y/ī              | ي             | ب ب ي ي                                | yā'      | ياء      |

#### 1. LE SYSTÈME GRAPHIQUE DE L'ARABE

#### GÉNÉRALITÉS

• L'arabe s'écrit et se lit de droite à gauche. Le principe de base de son écriture est très simple : à part quelques conventions orthographiques (que nous verrons plus loin), le mot arabe écrit est la transcription pure et simple de la

prononciation à la pause1.

• En revanche, bien que le système graphique arabe dispose de tous les symboles nécessaires à une transcription complète, la graphie normale ne note que les consonnes et les voyelles longues. Seuls le Coran, quelques ouvrages spéciaux et certains livres pour enfants sont imprimés avec les voyelles (on dit « vocalisés »). L'essentiel de ce qui s'est écrit et s'écrit encore en arabe est un graphie « normale » (non vocalisée).

• Pour écrire, cette habitude est très économique (un peu comme la sténo). Pour lire, par contre, cela pose des problèmes que l'on ne surmonte que progressivement, en entraînant sa mémoire visuelle et en développant ses utuitions grammaticales et textuelles.

\* L'écriture arabe imprimée diffère peu de la manuscrite. Hormis six cas, chaque lettre se lie à celle qui la suit dans le mot. Il n'y a pas de majuscules. En revanche, les lettres ont souvent une forme spéciale en fin de mot. Cette forme résulte généralement de l'ajout d'une boucle. La différence de forme cutre une lettre à l'initiale du mot et la même à l'intérieur du

mot se limite en principe à la présence dans ce dernier cas d'un ligament de liaison avec la lettre qui précède et eventuellement celle qui suit. Dans deux ou trois cas sculement la variation est plus importante.

<sup>1</sup> La pause est un silence, prolongé ou bref; voir déf. en 2.27.

#### LES GRAPHÈMES1

#### Éléments de base de la graphie<sup>2</sup> normale

#### 1.1 • Écriture des consonnes

| phonème consonne | lettre<br>isolée | formes<br>contextuelles <sup>3</sup> | nom arabe<br>de la lettre |                          |
|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                  |                  |                                      |                           |                          |
| ,                |                  | ءأإنو*                               | hamza                     | همزة                     |
| b                | ا ب              | ببب                                  | bā'                       | باء                      |
| t                | ت                | تتت                                  | tā'                       | تاء                      |
| ţ                | ث                | ثثث                                  | ţā'                       | ثاء                      |
| ğ                | 5                | ج جـ ج                               | ăīm                       | جيم                      |
| μ̈́              |                  | 2-5                                  | ḥā'                       | جيم<br>حاء               |
| þ                | 5                | خخخ                                  | ḫā'                       | خاء                      |
| d                | اد               | خ خـخ                                | dāl                       | دال                      |
| ₫                | ذ ا              | * 1 1 1                              | dāl                       | ذال                      |
| r                | ر                | ر حر *                               | rā'                       | راء                      |
| Z                | ;                | * ; ; ;                              | zāy                       | زاي                      |
| s                | س                | سـ سـ س                              | sīn                       | سين                      |
| š                | m                | شـشـش                                | šīn                       | زاي<br>سين<br>شين<br>صاد |
| ş                | ص                | مدمدم                                | şād                       | مناد                     |

Figure 1.1a: Les graphèmes consonnes de l'arabe (I)

N.B.1. Dans la colonne des formes contextuelles, les accompagnées d'un symbole « \* » ne se lient jamais à coaes qui les suivent dans un mot.

N.B.2. Cette colonne contient en général trois graphies qui présentent de droite à gauche, la forme de la lettre à l'initiale, à l'intérieur et en fin de mot. La hamza est un cas spécial : son écriture exige l'application de règles spécifiques qui seront vues plus loin (cf. 1.14). En fait ce n'est pas cette lettre qui est normalement citée comme première lettre de l'alphabet mais la lettre « alif » (graphiée l) qui lui sert souvent de « support » graphique (cf. 1.14).

N.B.3. Pour deux lettre de la figure 1.1b ci-dessous, une quatrième graphie est donnée, qui correspond à la forme tinale après une lettre qui ne se lie pas à la suivante dans le mot.

| phonème<br>consonne | lettre<br>isolée | formes contextuelles | nom arabe<br>de la lettre |                   |
|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| q                   | مْن              | ض شــ ش              | dād                       | منباد             |
| i                   | ما               | ط حاحظ               | tā'                       | طاء               |
| ğ.                  | ظ                | ظ ظ ظ                | ₫ā'                       | خلاء              |
| č                   | ,                | عسمع                 | cayn                      | عين               |
| ġ                   | è                | غلفيغغ               | ġayn                      | عين<br>غين<br>فاء |
| f                   | و في             | ففف                  | fā'                       | فاء               |
| q                   | ق                | قلقاق                | qāf                       | قاف               |
| k                   | ق<br>ك           | ككك                  | kāf                       | کانت              |
| 1                   | J                | لـلـل                | lām                       | لام               |
| m                   | ٢                | ٨٨                   | mīm                       | ميم               |
| n                   | ن                | ننن                  | nũn                       | نون               |
| h                   |                  | 4.4.4                | hā'                       | نون<br>هاء        |
| W                   | و                | و ـو ـو *            | ₩å₩                       | واو               |
| y                   | ي                | يـيـي                | yā'                       | ياء               |

Figure 1.1b : Les graphèmes consonnes de l'arabe (II)

<sup>1.</sup> Signe graphique minimal correspondant dans la langue écrite à l'unité minimale de la langue parlée appelée phonème.

<sup>2.</sup> Représentation écrite d'un mot au moyen de graphème.

<sup>3.</sup> Le contexte, c'est l'environnement linguistique d'un mot dans un énonéé, c'est-à-dire les unités qui le précèdent ou le suivent.

lei, il s'agit de la place de la lettre dans le mot (initiale, intérieure, finale).

#### LLE SYSTÈME GRAPHIQUE DE L'ARABE

#### 1.2 ♦ Écriture des voyelles longues

| phonème | lettre | formes        | nom arabe    |     |
|---------|--------|---------------|--------------|-----|
| voyelle | isolée | contextuelles | de la lettre |     |
| ā       | 1      | ١∟            | alif         | ألف |
| î       | ي      | چ مي          | yā'          | یاء |
| û       | و      | و و           | wāw          | رار |

Figure 1.2 : Les graphèmes voyelles longues de l'arabe

N.B. Les deux formes contextuelles correspondent ici à l'écriture de la voyelle longue après consonne qui se lie à la suivante ou consonne qui ne se lie pas.

- ♦ Le tableau ci-dessus montre que l'arabe se sert en fait pour [ā] d'un graphème spécial, le fameux « ðlif », première lettre de l'alphabet, et pour [ī] et [ū] des graphèmes servant à noter par ailleurs les consonnes /y/ et /w/. Dans ces deux derniers cas donc, le lecteur doit décider à chaque fois si la lettre concernée note une consonne ou une voyelle longue.
- ♦ Cette notation reflète la conception que les créateurs de l'écriture arabe avaient des voyelles longues : pour eux, ce n'était pas des sons simples mais des sons complexes formés d'une voyelle brève (هركة) suivie d'une « consonne d'allongement » (هركة)¹. Pour ajuster leur système au nôtre, il faut donc avoir à l'esprit les égalités suivantes : [ā]=a+alif, [ī]=i+yā' et [ū]=u+wāw.

#### Autres éléments de la graphie normale

Outre les graphèmes consonantiques ou d'allongement présentés dans les tableaux ci-dessus, un texte arabe en graphie normale utilise quelques autres symboles graphiques qu'il importe de connaître.

#### 1.3 + « Allf maqsûra » (allf abrégée)

Ce graphème est noté ¿, c'est-à-dire comme un yā ¿ final mais sans points. On ne le trouve qu'en fin de mot. Il note la voyelle longue [ā] dans des cas précis que nous verrons plus loin (cf. 1.15).

#### 1.4 + « tā' marbūţa » (tā' liée)

Ce graphème est noté 3, c'est-à-dire comme un hā' of final avec deux points dessus. Le corps de la lettre rappelle qu'à la pause¹ ce suffixe se prononçait [ah], (aujourd'hui simplement [a] cf. 2.27). Ses deux points montrent qu'il s'agit en fait d'une variante spéciale du tā'. On ne le trouve qu'en fin de mot. Il note le suffixe²/+(a)t/ du féminin (cf. 4.1) et du singulatif³ (cf. 5.2). Quand ce suffixe n'est plus en fin de mot (suite à l'adjonction d'un pronon clitique⁴), il s'écrit et se prononce comme un tā' normal c'est-à-dire - ...

<sup>1.</sup> Dans certains cas, par exemple pour les suffixes à voyelle longue, cette conception est défendable et permet même de mieux comprendre certains phénomènes. Nous verrons ses avantages le moment venu (cf. Annexe 1).

<sup>1.</sup> Voir note 1, p. 8 et 2.27.

<sup>2.</sup> Terminaison qui, ajoutée à un mot simple, permet de former des adjectifs, des noms, des verbes et des adverbes.

<sup>3.</sup> Singulatif: nom formé à partir d'un autre nom ayant valeur de collectif, et servant à désigner un individu unique (cf. 5.1 et 5.2).

<sup>4.</sup> Clitique: du grec klino, incliner, pencher; la particule clitique « se penche », donc s'accole sur le mot qui lui sert d'appui (cf. 3.1).

#### 1.5 + « Allf moddo » (allf allongement)

Ce graphème s'écrit , c'est-à-dire comme un alif normal surmonté d'un petit alif horizontal. Il note la syllabe ['ā] et remplace donc la notation de deux alif successifs, dont le premier servirait de support au hamza et le second de marque d'allongement (cf. 2.15).

#### 1.6 + « hamzat wasl » (hamza de liaison)

Ce graphème s'écrit comme un alif, l, théoriquement (mais en pratique rarement) surmonté d'un petit symbole ~ nommé waṣlā liaison. Nous verrons (cf. 2.15) que, lorsqu'un mot commence par deux consonnes, il faut lui ajouter, pour le rendre prononçable à l'état initial ou isolé, une syllabe postiche commençant par la séquence ['i]. La hamzat waṣl sert à noter la consonne ['] qu'on trouve à l'initiale des syllabes prosthétiques¹. Ainsi, le mot /qtiṣād/ économie, prononcé à l'état isolé ['iqtiṣād] s'écrit avec une hamzat waṣl comme première lettre.

#### 1.7. • « šadda » (renforcement)

Ce graphème est noté. A la différence de tous les graphèmes précédents, il n'est pas écrit sur la ligne, comme une véritable lettre, mais au-dessus des graphèmes consonnes comme c'est le cas pour les graphèmes accessoires que nous verrons plus loin<sup>2</sup>. Il marque que la consonne qui le porte est géminée<sup>3</sup>

#### 1. LE SYSTÈME GRAPHIQUE DE L'ARABE

(cf. 2.3) et compte donc pour deux. Ainsi, le mot [qitt] chat s'écrit La avec un seul tā' surmonté d'une šadda.

• Dans de nombreux textes courants, où prime le souci d'économie, la šāddā est carrément omise, ce qui crée de sérieuses ambiguïtés : ainsi, deux verbes différents comme [kadaba] mentir et [kaddaba] traiter de menteur sont notés en « bonne » graphie respectivement كذب et كذب mais se confondent en graphie « économique » en كذب. Ce sont des économies qui coûtent cher en efforts de lecture!...

#### 1.8 + «Lām-alif»

Il est noté Y: il s'agit simplement d'une manière plus économique et plus élégante de noter la succession des deux lettres L et l. Le alif du lam-alif peut porter une hamza Y, une madda Y ou une wasla Y.

#### Éléments de la graphie vocalisée

Tous les symboles graphiques vus dans les sections précédentes sont en principe systématiquement utilisés dans la notation graphique normale de l'arabe (sauf la sadda qui est souvent omise). Les éléments que nous allons voir à présent ne sont utilisés de façon systématique que dans la graphie vocalisée. En principe, ils se superposent aux éléments de la graphie normale sans fondamentalement les modifier.

- ullet Dans la conception occidentale de l'écriture, voyelles et consonnes sont à égalité, et l'on dit par exemple que dans la syllabe graphique « ba » la lettre « a » suit la lettre « b ».
- ♦ Dans la conception arabe, seules les consonnes sont des lettres à part entière, les voyelles et autres signes accessoires

<sup>1.</sup> Prosthétique (ou prothétique) : syllabe d'appui permettant de rendre prononçable un mot commençant par deux consonnes (cf. 2.15).

<sup>2.</sup> Ici encore, la graphie représente la manière dont les anciens Arabes se représentaient la gémination: pour eux, il s'agissait d'un renforcement de l'articulation de la consonne et non d'un véritable redoublement, d'où la notation de ce phénomène non par une lettre à part entière, mais par un symbole accessoire de l'écrit.

<sup>3.</sup> Géminée : c'est-à-dire redoublée.

étant simplement surajoutés aux consonnes. On dit alors, pour le même exemple, que la consonne « • » sert de support à la voyelle « » et l'on écrit « • », avec le graphème de la voyelle « posé » sur celui de la consonne<sup>1</sup>.

#### 1.9 ♦ La graphie des voyelles brèves

| phonème<br>voyelle | graphie | nom arabe<br>du graphèm | ie   |
|--------------------|---------|-------------------------|------|
| a                  | _ ou ´  | fatha                   | فتحة |
| u                  | _ou′    | damma                   | ضمة  |
| i                  | – ou    | kasra                   | كسرة |

Figure 1.3 : Les graphèmes voyelles brèves de l'arabe

N.B. Les graphèmes notant [a] et [u] sont écrits au-dessus de la ligne d'écriture, par-dessus la consonne support. Le graphème notant [i] est écrit au-dessous de la ligne. La variante avec trait de support de la voyelle accompagne les consonnes qui se lient à celles qui suivent, et la variante sans trait est utilisée partout ailleurs. En début ou milieu de mot on a donc, par exemple : ba =  $\frac{1}{2}$  bu =  $\frac{1}{2}$  bi =  $\frac{1}{2}$  mais da =  $\frac{1}{2}$  du =  $\frac{1}{2}$  di =  $\frac{1}{2}$ . En fin de mot, on a : ba =  $\frac{1}{2}$  bu =  $\frac{1}{2}$  bi =  $\frac{1}{2}$  da =  $\frac{1}{2}$  di =  $\frac{1}{2}$ .

#### 1.10 ♦ Le tanwin (ou nounation)

Dans l'écriture des suffixes casuels<sup>2</sup> /+an/, /+in/ et /+un/

on ne note pas le /n/ comme une vraie consonne puisqu'il ne se prononce pas à la pause (cf. 1.27). Ces suffixes ont donc une graphie spéciale, consistant en une simple reduplication de la voyelle finale, soit :

| Suffixe | Graphie |
|---------|---------|
|         |         |
| +an     |         |
| +un     |         |
| +in     |         |
|         |         |

Figure 1.4: Les graphèmes tanwin

N.B. Comme les voyelles correspondantes, /an/ et /un/ se notent au-dessus de la consonne support, alors que /in/ se note au-dessous.

#### 1.11 + Le sukūn

C'est un petit effele marquant que la consonne n'est pas suivie de voyelle. Ainsi, [mon] qui est noté en graphie vocalisée مُنْ bien que مَنْ suffirait...

#### 1.12 + Superposition de graphèmes

Nous avons vu (cf. 1.7) que, si deux consonnes identiques se succèdent, seule la première est écrite surmontée de la §adda, unique indication de l'existence de la seconde consonne.

Cette dernière est alors nécessairement vocalisée car la structure syllabique interdit la succession de plus de deux consonnes (cf. 2.13 sq).

En écriture vocalisée on aura alors superposition d'une šadda et d'une voyelle.

De même, en fin de mot, une consonne géminée pourra

<sup>1.</sup> Par commodité typographique, la voyelle est souvent un peu décalée à gauche par rapport à son support.

<sup>2.</sup> Casuel: qui a rapport avec le cas de déclinaison du nom (cf. 4.15 sq).

porter à la fois la sadda et le tanwin. On pourra donc avoir les superpositions de graphèmes suivantes :

| combinaison<br>de graphèmes | résultat |
|-----------------------------|----------|
| • •                         |          |
| , T                         |          |
| · T ·                       |          |
| - T                         | \$       |
| T .                         | 9        |
| <del>,</del>                |          |
| +,                          |          |

Figure 1.5: Superposition de graphèmes

N.B. Dans ces combinaisons [i] et [in] s'écrivent parfois sous la lettre, mais la šadda toujours au-dessus.

#### LES RÈGLES DE L'ÉCRITURE ARABE

#### 1.13 • Le principe de correspondance phonie-graphie

Le principe fondamental de l'écriture arabe est que la graphie normale d'un mot reflète exactement sa prononciation à la pause (cf. 2.27).

Un exemple fera bien comprendre la portée de ce principe: soit la séquence /fī qtiṣād/ dans une économie. Selon les règles de structure syllabique, cette séquence doit être prononcée [fiqtiṣād] avec abrègement de la voyelle de /fī/ et sans adjonction d'une syllabe prosthétique au mot /qtiṣād/, sa consonne initiale étant rattachée à la syllabe

précédente. Pourtant, cette séquence est graphiée منى اقتصاد avec à la fois la voyelle longue de في et la homzat wași de

La raison de ce double écart par rapport à la phonétique, c'est que la forme pausale de la préposition /fi/ (c'est-à-dire sa prononciation comme mot isolé) est [fi], avec voyelle longue, et celle de /qtiṣād/ est ['iqtiṣād] avec syllabe prosthétique. On écrit donc toujours chaque mot comme s'il était prononcé isolé, à la pause.

♦ C'est ce même principe qui explique que la consonne [n] du tanwin ne soit pas notée comme une consonne : comme on ne prononce pas à la pause [kitābun] mais [kitāb], on n'écrit donc pas كتابُ mais كتابُ en graphie vocalisée et كتاب en graphie normale.

#### Les conventions orthographiques

#### 1.14 + L'orthographe de la homzo

La hamza (معزة) est, phonétiquement, l'occlusive glottale<sup>1</sup> [']. Graphiquement, elle correspond stricto sensu à la lettre, qui est, de toutes les consonnes, celle qui a le plus petit corps. Le plus souvent, elle est écrite non pas seule, mais au-dessus ou au-dessous d'une autre lettre qui lui sert de support. Ces lettres sont le alif, le yā' (noté sans points pour cette fonction) et le wāw. Le choix du support est soumis à certaines conventions.

Pour bien comprendre ces conventions, il faut d'abord se souvenir qu'il y a, phonologiquement, deux types de hamza.

♦ Le premier, dit « hamza de coupure » (همزة قطع), fait

<sup>1.</sup> Occlusive glottale : consonne articulée au niveau de la glotte (cf. 2.2).

partie de l'identité du mot. Ce type de hamza sera donc toujours présent dans la prononciation des mots dont il fait partie et pourra apparaître dans n'importe quelle position : début, milieu ou fin de mot.

• Le second type de hamza, par contre, fait uniquement partie de la syllabe prosthétique que l'on rajoute à certains mots pour régulariser leur structure syllabique (cf. 2.15). Ce second type est nommé par la grammaire arabe « hamza de liaison » (مَعَنَ وَمِعْلُ) (cf. 1.6)¹. Evidemment, on ne trouvera cette hamza qu'en début de mot (éventuellement précédée de particules dites « clitiques » (cf. 3.2).

L'écriture de la « hamza de liaison » est très simple : elle est toujours notée par la lettre alif. Ce qui est remarquable à son propos est que la lettre hamza n'est elle-même jamais utilisée pour noter ce type de hamza : le alif est employé seul dans ce cas. En théorie (mais rarement en pratique) il peut alors être surmonté d'un petit signe ~ nommé « Waṣla » liaison.

◆ Quant à l'écriture de la « hamza de coupure » elle obéit aux règles suivantes :

1. Au début du mot : elle a toujours pour support alif.

Si la voyelle qui suit est [a] ou [u], la hamza s'écrit au-dessus du alif de support, soit  $\hat{l}$ . Si la voyelle est [i], elle s'écrit au-dessous, soit  $\hat{l}$ : ['ayna]  $\hat{o}\hat{u}$ ; ['umma]  $\hat{o}\hat{u}$ ; ['idan]  $\hat{l}$  nation; ['idan]  $\hat{l}$  ici  $\hat{l}$ 

- Les particules clitiques¹ qui pourraient venir s'ajouter au début du mot ne changent rien au fait que la hamza est à l'initiale du mot auquel elle appartient, et elles ne modifient donc rien à son écriture : [fa'ayna] فاين alors où ; [li'umma] عوائد pour une nation ; [Wa'idan] وإذن et donc.
- 2. Au milieu du mot : la détermination du support de la hamza obéit aux règles suivantes qu'il faut appliquer strictement dans l'ordre où elles sont données :
- (a) Si, dans la prononciation du mot à graphier, la hamza est précédée ou suivie des voyelles [i] ou [i], elle s'écrit toujours sur le yā sans points, soit : [bī a(t)] عينة environnement; [ra is] سئنل président; [su ila] سئنل on demanda; [mubtadi ūn] ميتدئون débutants.
- (b) (La règle (a) ne s'appliquant pas. Si, dans la prononciation du mot à graphier, la hamza est précédée ou suivie des voyelles [u] ou [ū], elle s'écrit sur le wāw, soit غ : [su'āl] مسؤول question; [mās'ūl] مسؤول responsable; [mu'min] مؤس croyant; [bu's] مؤس malheur; [tāfā'ul] مؤسن optimisme.
- (c) Si la hamza est précédée de la consonne [y] et suivie de la voyelle [a], elle s'écrit en principe sur le yā' sans points soit ئ, parfois sur le alif, soit i: [hay'a(t)] ميئة organisme; [yay'asu] ميئس ou ييئس ou ييئس désespère.
- (d) (Les règles (a), (b) et (c) ne s'appliquant pas) si la hamza est précédée ou suivie de la voyelle [a], elle s'écrit sur le alif, soit i : [sa'ala] سنال demander; [mas'ala(t)] مسئال question; [ra'y] منائل عنائل عنائل إذا والمنائل عنائل إذا والمنائل والمنائل عنائل إذا والمنائل المنائل المنا

N.B. Si la hamza est précédée par la consonne [w] on peut l'écrire sur la ligne, sans support. On a donc deux orthographes possibles pour des mots comme [taw'am]: قوام

<sup>1.</sup> Dans certains mots courants, par exemple ابسم fils et ابسم nom, la hamza de liaison est de plus en plus considérée par certains locuteurs comme une hamza de coupure et traitée comme telle tant dans la prononciation que dans la graphie : on entendra [ma<sup>C</sup>a 'ibnika] et on lira مع إبنك مع إبنك avec ton fils au lieu du « grammatical » [ma<sup>C</sup>a bnika] مع ابنك. Il faut le savoir mais pas forcément l'imiter...

<sup>1.</sup> Particule clitique: (cf. 3.1).

ou توءم jumeau.

- (e) (Les règles (a), (b), (c) et (d) ne s'appliquant pas) si la hamza est précédée de la voyelle [ā], elle s'écrit sans support, sur la ligne, soit ،: ['isā'ā(t)] مارة offense; [mulā'ama(t)] ملاءها
- 3. A la fin du mot : la détermination du support de la hamza obéit aux règles suivantes :
- (a) Si la voyelle précédant la hamza est [i], [u] ou [a], le support de la hamza est la consonne correspondante, soit, respectivement من (forme finale du yō' sans points), ن ou i : [yunbi'] من il informe; [yağru'] ينبي il ose; [yabda'] يبدأ commence.
- (b) Si la hamza est précédée d'une consonne ou d'une voyelle longue, elle s'écrit sans support, sur la ligne : [samā'] سماء (ciel; [šay'] شيء (chose; [barī'] بري، [ˈnnocent; [hudū'] هدو، [ˈcalme.

#### 1.15 ♦ L'orthographe du [å]

Il existe trois graphies pour noter le son [å]: le alif normal d'allongement, écrit l, le alif maqsūra, écrit c, et, dans le cas spécifique de la syllabe ['å] le alif madda écrit T. Le choix de l'une ou l'autre de ces graphies obéit aux règles suivantes:

- 1. Si le son [ā] se trouve en début ou en milieu de mot, et s'il ne s'agit pas de la syllabe ['ā], on le transcrit toujours avec le alif normal: [kātib] کاتب paysan.
- 2. Si le son [ā] se trouve en début ou en milieu de mot, et s'il s'agit de la syllabe ['ā], on le transcrit avec le alif madda (à condition bien sûr que les règles d'écriture de la hamza ne prévoient pas un autre support que le alif) : ['ālā(t)] In instrument; [sa'āma(t)] In lassitude, mais [li'ām] Lidepravés.

- 3. Si le son [ð] se trouve en fin de mot, les quatre cas suivants sont à considérer :
- (a) Il s'agit d'un mot outil (pronom, interjection, particule, etc.): le son [å] final se transcrit toujours par le alif normal: |'anå] Li moi; [hāḍā] Li ce; [kamā] Lomme; ('iḍā) Li, si, lorsque.

Les neufs mots outils suivants font exception à cette règle et s'écrivent avec نئى l ceux qui, الألى partout où, فان ceux-ci, على غ. jusqu'à, اله إلى a, près de, et متى lorsque.

(b) Il s'agit d'un nom d'origine étrangère : le son [ð] final se transcrit toujours par le alif normal : [Hōyfō] حيفا Haïfa ; [Rūsyō] روسيا la Russie.

Font exception: بخارى Boukhara, عيسى Jésus, ميسى Jésus, ميسى Moïse.

- (c) Il s'agit d'un nom arabe ou d'un verbe et il n'a que deux consonnes avant la voyelle longue finale : nous verrons plus tard que ces mots, noms ou verbes, ont tous une troisième radicale glide /w/ ou /y/ (cf. 3.8 et Annexe 1). Le son [ā] final se transcrit alors par alif normal si cette troisième radicale est un /w/ et par alif maqsūrā si c'est un /y/. C'est le seul cas en arabe où la graphie d'un mot dépend de la connaissance de sa famille morphologique : [ridā] معنى satisfaction de la racine منى mais [hāwā] منى amour de la racine بكى pleurer de la racine بكى pleurer de la racine بكى pleurer
- (d) Il s'agit d'un nom arabe ou d'un verbe qui a plus de deux consonnes avant la voyelle longue finale : le son [ā] se transcrit toujours par alif māqṣūrā sauf si la consonne précédente est un yā' ي auquel cas il se transcrit par un alif normal : ['istad<sup>C</sup>a] استدعى convoquer ; [mūsīqā] موسيقى musique ; mais [ya<sup>C</sup>yā] يميا bégayer ; [dunyā] دئيا monde.

N.B.1. Le nom propre masculin [Yaḥyā] Jean fait exception à la dernière règle puisqu'il s'écrit يحيى. Mais c'est uniquement pour le différencier du verbe [Yaḥyā] il vit, orthographié, lui, عما selon la règle.

N.B.2. Si le [ð] n'est plus en finale de mot suite à l'adjonction d'un suffixe ou d'un clitique au mot, ce [ð] s'écrit l conformément à la règle (1) ci-dessus : /mūsīqā+hum/= [mūsīqāhum]= موسيقاهم leur musique.

#### 1.16 + L'orthographe du tanwin /+an/

♦ En arabe moderne le suffixe /+an/ de l'accusatif¹ (cf. 4.15) n'est pas du tout prononcé à la pause² (cf. 2.27).

♦ Mais en arabe ancien, il était prononcé [ð] sauf après le suffixe tð' marbūta, ou la hamza précédée de [a] ou [ð]. Il est donc compréhensible, l'arabe notant la prononciation à la pause, que l'on ait écrit ce suffixe comme un [ð], avec un alif graphique, sauf après les mots terminés par tð' marbūta ou par hamza précédée de [a] ou [ð]. Ainsi /walad+an/enfant+accusatif, aujourd'hui prononcé à la pause [walad], était autrefois prononcé [waladē] et doit donc être graphié [كلاف]. Par contre, les noms /kalb+at+an/ chien+féminin+accusatif, /mabda'+an/ principe+accusatif ou /mā'+an/eau+accusatif prononcés autrefois comme aujourd'hui [kalba(h)], [mabda'] et [mā'] à la pause, sont graphiés respectivement كلافة المحافة المح

Pour les mots terminés par un [ā] graphié هـ او tan (tanwīn) n'entraîne pas de modification de la graphie de ce [ā]: ainsi [maqhan] café est graphié مقهى.

#### 1.17 + Le/w/du pluriel (\day al-gamc)

Cet alif disparaît de la graphie si ces terminaisons ne sont plus finales : ['uktubūhu] écrivez-le est graphié اكتبوه; إكتبوه إلا المنابعة المنابع

N.B. L'alif orthographique ne s'ajoute aux terminaisons [ŭ] des verbes que s'il s'agit de pluriels des deuxième et troisième personnes. Ainsi, les verbes ['adcū] j'appelle, ou [narǧū] nous souhaitons, quoique terminés par [ū], ne sont pas des formes de deuxième ou troisième personne du pluriel, et s'écrivent donc tout simplement منرجو et pluriel, et s'écrivent donc tout simplement.

#### 1.18 ♦ L'assimilation consonantique

Lorsque la dernière consonne d'une forme verbale est identique à la première consonne d'un suffixe ou d'un clitique, on les écrit comme un seul graphème consonantique portant une §adda (cf. 1.7).

- Ainsi, des formes comme /bit+tu/ j'ai passé la nuit et /ḥazin+na/ elles se sont attristées, prononcées [bittu] et [ḥazinna], devraient être graphiées حزن عب et مخزن. Mais en raison de la tendance à ne pas noter la sadda (cf. 1.7), elles seront souvent écrites عب et مخزن. Il faut alors pouvoir associer ces graphies aux formes en question, ce qui n'est pas toujours évident !
- C'est encore pire si l'assimilation a lieu entre consonnes proches mais pas identiques : ainsi, / Cud+to/ tu es revenu se prononce couramment [Cutto] avec assimilation du /d/ du

<sup>1.</sup> Accusatif (du latin accusare, accuser, mettre en cause): dans la déclinaison, c'est le cas qui établit un rapport direct entre un verbe et un nom, ou entre deux noms (cf. 4.15 sq.)

<sup>2.</sup> Excepté si le mot concerné est un adverbe, auquel cas il est prononcé de la même façon à la pause et ailleurs (cf. 15.17).

verbe au /t/ du suffixe et peut s'écrire soit عدت, qui est parfaitement clair, soit عدت ou même عده, qui sont plus obscurs. L'arabe moderne a tendance à préférer, dans ce type de cas, la première orthographe, qui préserve la clarté morphologique du mot.

#### Quelques archaïsmes

Les principes vus jusqu'ici commandent l'écriture de la plupart des mots arabes. Cependant, quelques mots présentent une graphie qui ne respecte pas toujours ces règles. Ces mots, souvent d'un usage très fréquent, ont en fait conservé une orthographe archaïque.

#### 1.19 ♦ Les mots à « alif suscrit »

Il s'agit de quelques mots qui contiennent phonétiquement un [ā] qui n'est pas noté graphiquement par un alif normal intégré à l'écriture du mot. Dans les manuscrits et éditions anciennes on notait cet alif par une petite barre oblique au-dessus de la consonne support. Dans l'écriture moderne il est carrément omis. Les mots fréquents qui ont cette graphie spéciale sont : [Allāh] Dieu graphié 山, [hāḍā] ce graphié 山, [hāḍā] cette graphié 山, [ālikā] cela graphié 山, [hā'ulā'] ces graphié 山, et [lākinna] ou [lākin] mais graphié 山.

#### 1.20 + Les mots sans hamzat waşl

Deux mots courants qui commencent par deux

1. Ainsi que les duels correspondants (cf. 7.1).

2. Idem.

consonnes ne présentent pas, dans certains contextes, le alif initial qui doit marquer la hāmzāt wāṣl (cf. 1.14). Il s'agit de /sm/ nom et de /bn/ fils. Le premier a, à côté de sa graphie normale السم, une graphie archaïque dans l'expiession coranique (très usitée) [bismi llāh] au nom de Diev écrite sans alif après le ب contrairement au principe énoncé en 1.13. Le second a, à côté de sa graphie normale بابن, une graphie archaïque بن utilisée lorsqu'il constitue la partie non initiale d'un nom propre, comme par exemple dans Mohammed Ben Ali.

#### Quelques bizarreries

#### 1.21 ♦ Le nombre [mi'a(t)] (cent)

ll a, à côté de sa graphie normale , une graphie asouvent utilisée sur les billets de banque.

#### 1.22 + Le nom propre [CAmr]

Il a au nominatif et au génitif une graphie bizarre dont le j final est purement graphique, et sert à le différencier du nom propre [Cumar] Omar graphié.

#### Phénomènes combinatoires

Le principe de correspondance phonie-graphie (cf. 1.13) veut que l'adjonction de clitiques (cf. 3.1 et 11.4 sq.) à un mot ne modifie pas la graphie de base de ce mot. Il y a cependant quelques cas où un mot n'a pas la même graphie s'il est isolé ou si on lui a soudé d'autres éléments. Ces cas anormaux, tout en compliquant un peu l'écriture, rapprochent

la graphie de la prononeiation effective. Trois cas sont à retenir.

#### 1.23 • La combinaison [11 + 'al]

Lorsque la préposition [li]  $\dot{a}$ , pour précède un nom doté de l'article défini ['al], il y a élision du alif de l'article<sup>1</sup>. Par exemple la séquence /li+'al+walad/  $\bot + \bot \dot{a}$ /pour l'enfant est graphiée . Le L.

Certes cette graphie rend parfaitement la prononeiation effective de la séquence, mais elle a l'inconvénient de mal refléter sa composition morphologique. La chose est encore aggravée dans le eas où le nom préeédé par la séquence [li+'al] eommenee lui-même par un /l/. En effet, dans ee cas il n'y a pas sculement élision du 1 de l'article 1, mais aussi fusion de son I avec eelui du mot car, on s'en souvient (ef. 1.7), deux lettres identiques successives sont représentées graphiquement comme une seule lettre surmontée d'une šadda. Il s'ensuit qu'une séquence comme /li+'al+libās/ pour le vêtement, prononcée [lillibas] sera graphiée للناس, et même, très souvent للياس, avee omission de la šadda, ce qui erée une ambiguïté graphique systématique avec la même séquence sans article défini : iei, la séquence /li+libas/ pour un vêtement, prononeée [lilibās], et graphiée للناس. Le eontexte seul permet alors de savoir si le nom est défini.

#### 1.24 + Les prépositions/min/et/Can/

Lorsque les prépositions [min] de et [<sup>C</sup>an] loin de précèdent les indéfinis [man] qui et [mā] quoi, il se produit une assimilation phonétique du /n/ final de ces prépositions

 Le même phénomène se produit avec la particule de renforcement [la] (cf. 16.17). avec le /m/ initial des indéfinis, ee qui donne les prononciations [mimman] (pour /min+man/) et [cammā] (pour /can+mā/). Traditionnellement ees séquences sont graphiées comme un seul mot, produisant les formes ممن et ممن au'il faut savoir reconnaître comme correspondant à من ما عمن عالم عن ما عمن عالم عن المنابعة والمنابعة والمنابعة

#### 1.25 ♦ Les séquences préposition + [må] interrogatif

Les prépositions ont tendance à former avec l'interrogatif [m å] des groupes soudés. Ce que ce « télescopage » a de particulier, e'est que la voyelle longue [å] finale y est systématiquement abrégée. L'écriture traditionnelle traite ces syntagmes¹ comme un seul mot et reflète cet abrègement. Des séquences comme /bi+må/ avec quoi ou /'ilå må/ vers quoi seront done graphiées respectivement comme et quoi seront done graphiées respectivement comme équivalents de le et le le le qui n'est pas toujours évident! La tendance en arabe moderne est de renoncer à ces coûteux raccoureis, mais beaucoup d'écrivains continuent à les utiliser et certains professeurs conservateurs les considèrent même comme obligatoires...

#### 1.26 ♦ La ponctuation

Les signes de ponetuation que l'on trouve en arabe moderne sont analogues à eeux que l'on utilise dans les autres grandes langues internationales, moyennant quelques modifications d'orientation liées au sens droite-gauche de l'écriture: par exemple la virgule se note « et le point d'interrogation ?. Mais l'usage qui est fait de la ponetuation est encore loin d'obéir, en arabe, à des conventions

<sup>1.</sup> Syntagme : groupe de mots formant une seule unité.

cohérentes et respectées par tous. La syntaxe de l'arabe se passe au demeurant fort bien de ces accessoires, notamment grâce à l'usage, très spécifique, qu'elle fait de la conjonction de coordination /wa/ (cf. 17.1) qui fonctionne à bien des égards comme un véritable outil de ponctuation.

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 1**

1.1. Ecrire en arabe les couples de mots suivants en appliquant les règles d'écriture de la hamza (les hamza de cet exercice sont des hamzat waşl) (cf. 1.14):

[ilqa rencontre / falqa puis rencontre], ['intabih fais attention / wantabih et fais attention], ['ibnī construis (féminin) / wabnī et construis], ['iğtihād effort / biğtihād avec effort], ['ista<sup>C</sup>iddī prépare-toi (féminin) / wasta<sup>C</sup>iddī et prépare-toi].

1.2. Ecrire en arabe les mots suivants en appliquant les règles d'écriture de la hamza (les hamza de cet exercice sont des hamzat qat<sup>C</sup>) (cf. 1.14):

[qā'id] chef, [li'ām] dépravés, [ra'īs] président, ['āḫiḍ] prenant, [tasā'ala] se demander, ['uns] affabilité, ['īǧād] création, [ducā'] appel, [bu's] malheur, [su'āl] question, [jur'a(t)] audace, [mir'ā(t)] miroir, [nušū'] développement, [fi'a(t)] groupe, [hīnā'iḍin] alors, [samā'unā] notre ciel.

- 1.3. Ecrire en arabe les mots suivants en respectant les règles d'orthographe du [å] (les indications entre parenthèses doivent être prises en compte) (cf. 1.15):
  [16] non, [mādā] quoi, [dacā] il a invité (racine /DCW/), [mustašfā] hôpital, [saqā] il a abreuvé (racine /SQY/), [alqā] il a jeté, [acyā] il a fatigué, [maqhā] café, [katabā] il ont écrit tous deux: (attention le [ā] final est le suffixe du duel et est donc traité comme un mot-outil grammatical), [cafā] sur, [aynamā] n'importe où, [matā] quand.
- 1.4. Ecrire en arabe les mots suivants en respectant les lègles d'orthographe du ton win /+on/ (cf. 1.16):
  /sori<sup>C</sup>+o+n/ vite, /qōdir+o+n/ pouvant, /modin+ot+o+n/
  ville, /rōdiy+o+n/ acceptant, /som<sup>C</sup>+o+n
  woṭṭō<sup>C</sup>+ot+o+n/ écoute et obéissance (= à vos ordres),
  /loyl+o+n/ de nuit, /ġod+o+n/ demain, /liwō'+o+n/
  drapeau, /yu<sup>C</sup>lon/ est annoncé, /how+o+n/ amour,
  /howô'on/ air, /šōdd+o+n/ saisissant, /molho+n/ cabaret,
  /quro+n/ villages, /molǧo'+on/ refuge.
- 1.5. Ecrire en arabe les mots suivants en respectant les règles d'orthographe du [w] du pluriel (cf. 1.17):

  [10mū] ils ont blâmé, [fahimū] ils ont compris, [nadcu] nous appelons, [lam yaraw] ils n'ont pas vu, [yabdū] il semble, [ducū] on les appela, [ra'aw] ils ont vu, [falyaği'ū] qu'ils vuennent, [yarǧū] il souhaite, [cūdū] revenez, [talhū] tu c'annuses, [lam yarḍaw] ils n'ont pas été satisfaits.

#### 2. LE SYSTÈME PHONIQUE DE L'ARABE

#### LES PHONÈMES

#### Les consonnes

#### 2.1 + Tableau des consonnes de l'arabe

|            | 1 | 2 | 3   | 4         | 5 | 6      | 7 | 8      | 9 |
|------------|---|---|-----|-----------|---|--------|---|--------|---|
| occlusives | b |   | ١,  | t t<br>dd |   | k      | q |        | , |
| fricatives |   | f | ā ā | s ș       | Š | þ<br>ġ |   | h<br>Ċ | h |
| affriquées |   |   |     | ğ         |   |        |   |        |   |
| nasales    | m |   |     | n         |   |        |   |        |   |
| latéralcs  |   |   |     | 1         |   |        |   |        |   |
| vibrantes  |   |   |     | r         |   |        |   |        |   |
| glides     | w |   |     |           | y |        |   |        |   |

Figure 2.1 : Les consonnes de l'arabe

Les colonnes 1 à 9 correspondent aux points d'articulation décrits ci-dessous. Dans les cases à plusieurs symboles, les sourdes sont en haut, les sonores en bas, les emphatiques à droite.

#### 2.2 • Types articulatoires

1. Articulation avec les deux lèvres (ou bilabiale) :

/b/ occlusive sonorc. Analogue au b français.

/m/ occlusive sonore nasale. Analogue au m français.

/w/ glidc sonore. Analogue au w de week-end.

2. Articulation avec la lèvre inférieure et les dents du haut (ou labio-dentale) :

/f/ fricative sourde. Analogue au f français.

3. Articulation avcc la pointe de la langue entre les dents (ou interdentale) :

/t/ fricative sourde. Analogue au th anglais de thing. Dans de nombreuses régions d'Orient, ce phonème est prononcé comme un [s], et dans certaines régions du Maroc et de l'Algérie comme un [t]. Ces prononciations régionales sont tolérées, mais pas les éventuelles confusions graphiques.

/d/ fricative sonorc. Analogue au th anglais de this. Là où l'on prononce /t/ comme [s], /d/ est prononcé comme [z], et de même, là où l'on a [t] pour /t/ on a [d] pour /d/. Ces prononciations régionales sont tolérées, mais pas

d'éventuelles confusions graphiques.

/d/, fricative sonore emphatique<sup>1</sup>. Correspondante emphatique

de la consonne précédente, c'est un [d] accompagné d'un recul du dos de la langue vers le larynx, ce qui donne au son une résonance « mate » particulière (pour plus de détails sur l'articulation emphatique, cf. 2.4). Les confusions phonétiques signalées plus haut se retrouvent transposées ici,

<sup>1.</sup> Voir 2.4.

certains locuteurs maghrébins réalisant cette consonne comme [d], l'emphatique de [d], et certains Orientaux comme l'emphatique de [z], c'est-à-dire comme un [z]. Cette notation étant préférée à /d/ par les arabisants, nous l'utiliserons là où l'exactitude phonologique n'est pas indispensable.

4. Articulation avec la pointe de la langue derrière les dents du haut (ou dentale) :

/*U* occlusive sourde. Analogue au *t* français. Dans certaines régions du Maroc et de l'Algérie, on la réalise avec un appendice sifflant, ce qui donne un [ts].

/d/ occlusive sonore. Analogue au d français.

/t/ occlusive sourde emphatique. Ici encore le recul du dos de la langue produit un son mat.

/d/ occlusive sonore emphatique. La prononciation originelle de cette consonne était réputée tout à fait spécifique à la langue arabe, que l'on surnomme encore aujourd'hui « la langue du dåd ». Cette prononciation spéciale (avec articulation latérale) a presque partout disparu.

- ♦ La transcription usuelle suggère un [d] emphatisé, correspondant à la prononciation de l'Orient arabe méditerranéen.
- ♦ Dans de nombreux autres endroits, notamment l'Iraq et une grande partie du Maghreb, cette consonne est totalement confondue avec la fricative sonore emphatique interdentale /⊈/, engendrant parfois, chez les gens peu instruits, des fautes à l'écrit.

/l/ continue sonore nasale. Analogue au l français.

/n/ occlusive sonore nasale. Analogue au n français.

le j du français jaune. Enfin, toute l'Egypte du Nord la réalise comme un [g] (analogue à celui du français gare). Ces prononciations n'entraînant aucune confusion sont toutes tolérées.

/r/ vibrante sonore. Réalisée obligatoirement comme le r roulé de l'espagnol et jamais comme le r parisien du français standard qui correspond en arabe à un phonème tout à fait distinct, le / $\dot{g}$ /.

/s/ fricative sifflante sourde. Analogue au s français de sa, et gardant partout cette prononciation.

/z/ sonore correspondante. Analogue au z français.

/S/ fricative sourde emphatique. C'est /s/ emphatisé.

- 5. Articulation avec la pointe de la langue vers le palais dur (ou palatale) :
- /š/ fricative sourde chuintante. Analogue au *ch* français de *cheval*.
- /y/ glide sonore. Analogue au y français de payer.
- 6. Articulation avec le dos de la langue contre le voile du palais (ou vélaire) :

/k/ occlusive sourde. Analogue au k français.

/h/ fricative sourde. Analogue à la *jota* espagnole ou au *ch* allemand de *Bach*.

- /ġ/ fricative sonore. Analogue au *r parisien* du français standard, et n'alternant jamais, en arabe, avec la prononciation *roulée* qui correspond au phonème /r/.
- 7. Articulation avec le dos de la langue contre la luette (ou uvulaire):

/q/ occlusive sourde. Réalisée très en arrière du /k/ ei uu'il ne faut en aucun cas, malgré les difficultés du début, confondre avec lui.

8. Articulation avec constriction du pharynx (ou pharyngale):

/h/ fricative sourde. Sa réalisation ne demande en principe aucun effort, mais il vaut mieux l'imiter à partir de la prononciation d'un arabophone.

/<sup>C</sup>/ fricative sonore. Même remarque que ci-dessus.

9. Articulation au niveau de la glotte (ou glottale): /h/ fricative sonore. Proche du *h* anglais de *hand*.

/'/ occlusive sourde. S'entend dans la prononciation « énergique » des voyelles initiales de mots français comme assassin! ou idiot! L'arabe la traite comme une consonne à part entière. Il est donc important de s'habituer à considérer ce son comme une véritable consonne (cf. le cockney londonien qui l'utilise pour /t/ en prononçant bottle [bo'l] au lieu de [botl]).

#### 2.3 ♦ Redoublement de consonnes (gémination)

Toutes les consonnes de l'arabe peuvent être redoublées (on dit « géminées »). La gémination joue un rôle important dans la morphologie. Il est donc essentiel de bien différencier les consonnes simples des consonnes géminées. Ainsi, [Calam] signifie drapeau alors que [Callam] signifie il a enseigné. Géminer une consonne, ce n'est pas l'articuler deux fois. C'est prolonger et renforcer son articulation. Il faut retenir cependant que la consonne géminée se comporte, dans le décompte syllabique, comme deux consonnes distinctes.

#### Classes de consonnes

Les consonnes de l'arabe se répartissent en un petit nombre de classes. Certaines de ces classes sont importantes à connaître car leur membres ont un comportement commun dans de nombreux processus grammaticaux. C'est le cas des « emphatiques », des « gutturales », des « glides » et des « coronales ».

#### 2.4 ♦ Les emphatiques

Ce sont les consonnes /†/, /d/, /d/ et /\$/. Malgré ce que peut suggérer leur nom, la prononciation des emphatiques n'est pas affaire de style ou de ton. Elle implique un trait articulatoire spécifique aussi important à percevoir et à réaliser que l'occlusion ou la sonorité par exemple. Ce trait, la « pharyngalisation », consiste en un recul du dos de la langue vers le pharynx, ce qui augmente le volume de la cavité buccale, donnant un son plus grave, plus « mat » que pour la non-emphatique correspondante¹.

Aux quatre emphatiques « vraies » s'ajoutent, dans la prononciation (mais pas dans l'écriture), deux autres types de consonnes « emphatisées ». D'une part, la présence d'une emphatique « vraie » dans un mot provoque l'emphatisation plus ou moins importante des consonnes voisines. D'autre part, il y a un [r] et un [l] qui sont emphatisés dans certains mots, même en l'absence d'emphatiques « vraies » : par exemple le [l] géminé de Allah All Dieu. C'est à l'audition des arabophones que l'on apprendra à maîtriser ces phénomènes phonétiques.

Les emphatiques modifient aussi le timbre des voyelles (cf. 2.9 sq.). D'autre part, on ne peut trouver deux emphatiques distinctes dans une même racine (cf. 3.6).

<sup>1.</sup> L'effet acoustique produit est connu dans certaines langues européennes bien qu'il n'y soit pas réalisé de la même manière : ainsi, le [I] de l'anglais all, appelé « dark l », donne une bonne idée du [I] arabe emphatisé.

#### 2. LE SYSTÈME PHONIQUE DE L'ARABE

#### 2.5 + Les gutturales

Il s'agit d'abord des consonnes qui occupent les colonnes 8 et 9 du tableau 1, soit /h/,  $/^C/$ , /h/ et  $/^2/$  et secondairement des fricatives de la colonne 6, soit /h/ et  $/\frac{1}{9}/$ . Ces consonnes s'articulent assez bas dans le gosier, ce qui a, on le verra, des conséquences sur la prononciation des voyelles (cf. 2.9 sq.) et sur la morphologie verbale (cf. 13.2).

#### 2.6 ♦ Les glides

Nous utiliserons ce terme, pris à la phonétique anglaise, pour désigner ce que l'on appelle parfois des « semi-voyelles ». L'arabe en a deux, /w/ et /y/. Ce sont des consonnes, mais leur caractère semi-vocalique les rapproche sur certains points des voyelles. En écriture arabe, les lettres qui les notent servent d'ailleurs aussi à noter les voyelles longues [ū] et [f] (cf. 1.2). L'existence de glides dans une racine entraîne des modifications importantes des bases des mots (cf. 3.12 et Annexe I).

#### 2.7 ♦ Les coronales

Ce sont les consonnes dans l'articulation desquelles la pointe de la langue (« couronne ») joue un rôle. Cette classe inclut tous les éléments des colonnes 3, 4, et 5 de la figure 2.1. On verra plus loin (cf. 4.11) qu'une coronale au début d'un nom portant l'article défini entraîne « l'assimilation » phonétique de celui-ci à la coronale.

#### Les voyelles

#### 2.8 + Inventaire et système

Le système vocalique de l'arabe est très réduit : il ne

#### 2. LE SYSTÈME PHONIQUE DE L'ARABE

compte que six voyelles, trois brèves, /ā/, /i/, /u/ (à prononcer « ou » !) et les longues correspondantes /ā/, /ī/, /ū/. Le système des voyelles arabes correspond donc au sehéma suivant:

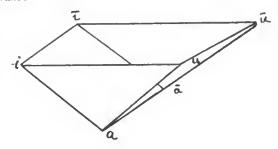

Figure 2.2 : Le système vocalique de l'arabe

#### Réalisation phonétique des voyelles

Le petit nombre des voyelles de l'arabe fait que chaeune d'entre elles dispose d'un large espace, ce qui permet des réalisations phonétiques variées. On constate que, en fonction de l'origine géographique et des habitudes articulatoires des locuteurs, mais aussi et surtout en fonction de l'entourage consonantique et de la position dans le mot, les timbres vocaliques de l'arabe présentent une large gamme de sonorités. Voici les principales tendances en la matière.

#### 2.9 • Réalisation de /a/ et /ð/

Précédées ou suivies d'une eonsonne « ouvrante », à savoir une emphatique, une gutturale, ou encore /r/ ou /q/, elles sont en général réalisées eomme des ouvertes, centrales ou postérieures, entre le *a* de *gare* et le *â* de *pâte*. Ailleurs

elles sont souvent réalisées comme le  $\grave{e}$  français de  $p \grave{e} r e$ . Cette réalisation peut, selon les régions, être plus ouverte, allant vers le  $[\alpha]$  anglais de cat, ou plus fermée allant vers le  $\acute{e}$  français de  $d\acute{e}$  (surtout en fin de mot). Au Maroc et en Algérie, /a/ en syllabe fermée sonne un peu comme le e français de ce.

#### 2.10 • Réalisation de /i/ et /1/

Dans l'entourage des consonnes ouvrantes, elles sont en général réalisées centralisées et non tendues, comme le i anglais de kid. Le francophone les entendra alors quasiment comme des  $\ell$  fermés. Ailleurs elles se réalisent comme le i français de qui.

#### 2.11 + Réalisation de /u/ et /û/

Dans l'entourage des consonnes ouvrantes, ces voyelles, particulièrement les brèves, sont réalisées sans aucune tension, entre le *o* fermé français de *chose* et le *u* anglais non tendu du *put*. Dans les autres contextes, elles se réalisent comme le *ou* de *jour*.

#### 2.12 • La durée vocalique

Les voyelles longues de l'arabe durent en moyenne deux fois plus longtemps que les brèves correspondantes. Elles sont aussi en général plus tendues. Cette différence de durée étant phonologique, il est essentiel d'en tenir compte. Son non-respect peut provoquer de sérieux malentendus. Ainsi, les deux énoncés suivants ne diffèrent que par la longueur d'une voyelle :

- إنّه ليعرف ذلك ['innahu la-ya Crifu dālika] ♦
- إِنَّ لايَعرَف ذلك [ʾinnahu lā-ya<sup>C</sup>rifu dālika] ♦

Le premier signifie il sait parfaitement cela alors que le

second veut dire il ne sait pas du tout cela! on voit donc que quelques millisecondes de plus ou de moins peuvent changer beaucoup de choses... Cela dit, la durée des voyelles longues n'est pas constantes: elle varie en fonction de divers facteurs tels que la position de la syllabe dans le mot, l'accent, etc. Ces facteurs seront évoqués plus loin (cf. 2.20).

#### LES SYLLABES

#### Inventaire des types syllabiques

Trois sortes de syllabes (dites « libres ») peuvent apparaître dans toutes les positions d'une séquence phonique (mot ou phrase); trois autres (dites « conditionnées ») ne peuvent apparaître que dans des contextes bien définis : la fin de séquence phonique (ou « pause », cf. 2.27), ou un environnement morphologique spécial.

Dans ce qui suit, on notera, conventionnellement, « C » pour « consonne », « V » pour « voyelle brève » et «  $\overline{V}$  » pour « voyelle longue ». Si nécessaire, on notera également « G » pour spécifier que la consonne considérée est un glide.

#### 2.13 • Syllabes libres

- I. Syllabe CV, avec consonne et voyelle brève : bi avec, Wa et.
- 2. Syllabe  $C\overline{V}$ , avec consonne et voyelle longue : fī dans, lõ
- 3. Syllabe CVC, avec consonne d'attaque, voyelle brève et consonne de queue : man qui, 'aw ou.

En poésie traditionnelle la syllabe CV est considérée

comme métriquement brève, et associée au symbole métrique « v », et les syllabes  $C\overline{V}$  et CVC sont métriquement longues, et associées au symbole métrique « - ».

#### 2.14 • Syllabes conditionnées

- 1. Syllabe CVC, avec eonsonne d'attaque, voyelle longue et consonne de queue : bôb porte, kis sac.
- 2. Syllabe CVGC, à consonne d'attaque, diphtongue [ay] ou [aw] et consonne de queue :  $^{\text{C}}$ ayn  $\alpha il$ ,  $^{\text{1awn}}$  couleur.
- 3. Syllabe CVCC, à consonne d'attaque, voyelle brève et deux consonnes de queue : kālb chien, hubz pain.
- ♦ Ces syllabes, dites « surlongues », n'apparaissent en principe qu'à la pause, e'est-à-dire à la fin des mots prononcés isolément, ou à la fin des groupes phoniques et des énoncés¹. Les deux premiers types sont admis en poésie traditionnelle en fin de vers (ou « rime »). Le troisième n'y est normalement pas admis.
- L'inventaire précédent permet de découper sans ambiguïté n'importe quelle séquence phonique bien formée de l'arabe.
   Ainsi le proverbe suivant :

من يبذر الشوك يجن الجراح man yabduri ššūka yağni lğirāḥ qui sème des épines récolte des blessures se découpe comme suit :

man yab-du-ri š-šū-ka yağ-ni l-ği-rāḥ et eorrespond donc à la scansion métrique suivante :

- - v - - v - - v =

(en convenant de noter « = » la surlongue finale).

Ce découpage révèle que l'arabe (comme le français du reste) ne tient pas compte de la limite des mots lors de la prononciation d'une séquence phonique : ici, les syllabes [riš] et [nil] sont à cheval sur deux mots.

La scansion métrique est utile ailleurs qu'en poésie : on verra plus loin que deux mots qui ont même scansion sont accentués de la même manière (cf. 2.19) et sont traités de façon analogue par certaines règles de grammaire (cf. 4.7).

#### Réajustements syllabiques

Si une séquence phonique ne eadre pas avee l'inventaire syllabique présenté ei-dessus, elle doit subir les réajustements phonétiques illustrés par les cas suivants :

#### 2.15 + Prothèse syllabique

De nombreuses unités lexicales, par exemple le nom /qtiṣād/ économie, eommencent par deux eonsonnes, ee qui n'est pas admis par les modèles syllabiques de l'arabe. Si un tel mot est prononeé isolé, ou en début de phrase, on s'arrange, pour le rendre prononçable, à faire de sa première consonne l'élément final d'une syllabe postiche de type CVC, qu'on appelle syllabe « prosthétique » : les deux premiers éléments de cette syllabe sont la consonne ['] et la voyelle [i], ce qui donne la séquence ['iqtiṣād], syllabée ['iq-ti-ṣād], et eonforme à la structure syllabique de la langue.

#### 2.16 ◆ Resyllabation

♦ Lorsqu'un mot à deux eonsonnes initiales eomme /qtiṣād/ est précédé d'un autre finissant par une eonsonne, par exemple /min/ de, on intègre la dernière consonne du premier

<sup>1.</sup> En fait on rencontre des syllabes surlongues (CVC ou CVGC) non pausales, mais uniquement dans des mots qui, comme māddā matière ou duwaybbā, bestiole, appartiennent à une famille morphologique spéciale, celle des racines dont les deux dernières consonnes radicales sont identiques (racines dites « redoublées », cf. 3.7 et Annexes).

et la première du second dans une seule syllabe phonétique en insérant entre elles la voyelle [i]: on transforme par exemple /min qtiṣād/ d'une économie en [miniqtiṣād] syllabé [mi-niq-ti-ṣād], ce qui est syllabiquement correct.

- ♦ Si le mot à deux consonnes initiales est précédé par un mot qui finit par une syllabe brève, comme par exemple /wa/ et, on intègre à cette syllabe la première des deux consonnes initiales du mot à resyllaber, transformant par exemple /wa qtiṣād/ et une économie en [waqtiṣād] syllabé [waq-ti-ṣād], séquence correcte.
- ♦ Reste le cas où le mot est précédé d'un autre finissant par une voyelle longue, par exemple /fi/dans. Ici, le rattachement de la première consonne de /qtiṣād/ à la syllabe précédente ne suffit pas à résoudre le problème, car cela produit la séquence [\*fiqtiṣād], qui n'est pas acceptable puisqu'elle commence par une syllabe surlongue. Ce problème est résolu par la troisième règle de réajustement syllabique, l'abrégement.

#### 2.17 + Abrégement vocalique

Si, pour une raison quelconque, une syllabe de type CVC non pausale se forme à la frontière de mot, elle est transformée en CVC par abrégement de sa voyelle longue. Dans l'exemple précédent, on a le réajustement phonique suivant: [fiqtiṣād]>[fiqtiṣād] syllabé [fiq-ti-ṣād], ce qui est conforme aux modèles syllabiques de l'arabe.

#### 2.18 • Effets de la resyllabation

Les phénomènes de resyllabation vus ci-dessus entraînent dans certains cas des ambiguïtés phonétiques. Ainsi, les syntagmes (1) /mu'ayyidu l-farīq/ les supporters de l'équipe et (2) /mu'ayyidū l-farīq/ les supporters de

l'équipe ont nécessairement la même réalisation phonétique syllabée [mu-'ay-yi-dul-fa-rīq]: en effet, la voyelle longue /û/ du second syntagme, suivie de deux consonnes, doit obligatoirement être abrégée<sup>1</sup>.

Ces phénomènes peuvent rendre difficile la reconnaissance de certains énoncés par le débutant. Mais il est essentiel de s'y habituer lorsqu'on écoute et de les respecter lorsqu'on s'exprime car ils commandent le rythme de la phrase orale.

#### L'ACCENT

#### Accent de mot

Tout mot arabe autonome possède un accent de mot caractérisé par la prononciation d'une des syllabes du mot, la syllabe accentuée, avec plus d'intensité et sur un ton légèrement plus haut que les autres. La place de la syllabe accentuée est entièrement prédictible et dépend de la structure syllabique du mot. En voici les règles :

#### 2.19 ♦ Règles de placement de l'accent

Il y en a trois qui doivent toujours être appliquées dans l'ordre ci-dessous.

1. Si la <u>dernière</u> syllabe du mot est une <u>surlongue</u> (CVC, CVGC ou CVCC) elle porte l'accent. ['ibtisām] sourire, [bakayt] j'ai pleuré, [ta<sup>C</sup>aǧǧābt] je me suis étonné.

<sup>1.</sup> Par contre (cf. 1.13) l'écriture arabe lève toujours ce type d'ambiguïté : on aura pour (1) : مؤيد القريق. (et pour (2) : مؤيد القريق.

- 2. (L'accent n'étant pas sur la dernière.) Si l'avant-dernière n'est pas brève, elle porte l'accent: [bahima] animal, [muhandis] ingénieur.
- 3. (L'accent n'étant ni sur la dernière ni sur l'avant-dernière), l'avant-avant-dernière est accentuée quelle que soit sa nature : [modroso] école, [fohimo] il a compris, [kutubī] mes livres.
- N.B.1. Si le mot est monosyllabique, c'est sa syllabe unique qui est accentuée quelle que soit sa nature : [1 a] non. De même, s'il est disyllabique et ne correspond pas à la règle (1), il est accentué sur sa première syllabe (l'avant-dernière) quelle qu'en soit la nature : [nacam] oui.
- N.B.2. Dans la prononciation égyptienne spontanée, on n'accentue l'avant-avant-dernière syllabe que si elle n'est pas de type CVC: on entendra donc, au pied des pyramides, [madrasa] plutôt que [madrasa].

#### 2.20 • Effets de l'accent de mot

En théorie la présence de l'accent sur une syllabe ne modifie rien par ailleurs. En pratique certains phénomènes phonétiques doivent être signalés :

- 1. Il y a une tendance très nette à abréger les voyelles longues des syllabes ouvertes (CV) immédiatement adjacentes à une syllabe accentuée. Ainsi, le [å] de [sāmaḥt] j'ai pardonné sera réalisé nettement plus court que celui de [sāmaḥat] elle a pardonné.
- 2. Une syllabe finale de type CV (qui n'est jamais accentuée comme le montrent les règles ci-dessus) sera prononcée brève en élocution spontanée si sa voyelle est [1] ou [ū]. Ainsi /kitābiy/, mon livre, et /sami<sup>C</sup>u/, ils ont entendu, seront réalisés [kitābi], et [sami<sup>C</sup>u].

#### Accent de groupe

Les mots se combinent entre eux pour former des syntagmes. Ces combinaisons obéissent à des principes que nous verrons plus loin. Mais on peut d'ores et déjà retenir qu'un syntagme, qu'il soit nominal ou verbal, a toujours une « tête » (le mot principal du groupe) et des « satellites » qui se placent avant ou après la tête.

#### 2.21 • Règle de hiérarchisation des accents

En arabe, la règle générale est que, lorsque deux ou plusieurs mots entrent dans la composition d'un syntagme, il se produit une hiérarchisation des accents de ces mots : l'accent du mot-tête devient l'accent principal (on le notera 1), et il est prononcé sur le ton le plus haut. L'accent des mots satellites devient secondaire (on le notera 2) : il est prononcé sur un ton légèrement plus bas :

- 1. [kullu l'awlad] tous les enfants
  - 2 1
- 2. [Zawğat şadiqi] la femme de mon ami
  - 2
- 3. [bacqu l-kutub(i) lğadida] quelques livres neufs
  - . 1 2

Cette règle générale se trouve modifiée si, pour une raison quelconque, le locuteur veut mettre spécialement en valeur un mot du syntagme autre que le mot-tête. C'est alors ce mot qui reçoit l'accent principal. On parle dans ce cas d'accent « contrastif » :

- 1. [kullu l'awlad] tous les enfants (pas certains).
  - 1 2
- 2. [Zawğat sadfqi] la femme de mon ami (à moi !).
  - 2

3. [bacdu 1-kutub(i) lǧadida] quelques livres neufs.

Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul accent principal par syntagme.

#### L'INTONATION

L'accent concerne les mots. Les hiérarchies d'accent concernent les groupes. Quant à l'intonation, elle concerne les énoncés. Il s'agit d'une variation de la hauteur des sons qui produit une « courbe mélodique » caractéristique d'un type donné d'énoncé, et souvent très importante pour l'intercompréhension.

#### Intonation assertive

L'énoncé assertif (affirmation ou négation) peut être soit simple, ne présupposant rien de partieulier, soit contrastif, présupposant un autre énoncé qu'on veut corriger ou contester. L'intonation sera souvent le principal moyen de marquer la différence.

#### 2.22 ♦ Intonation assertive simple

L'énoncé assertif simple présente une courpe mélodique en « cloche » montante-descendante :

1. yacmal fi layt il travaille à la maison.

- 2. Cindahum sayyaratan ils ont deux voitures.
- 3. 'almudir yantadirukum le directeur vous attend.

Les informations secondaires (parenthèses, incises, précisions « après-coup »), sont en général données sur un ton « plat » :

- 1. 'alwazīr, kamā ta<sup>c</sup>lamūn, mašģūl le ministre est, comme vous le savez, occupé.
- 2. 'alğaww mumtir, hunālik le climat est orageux, là-bas.

#### 2.23 ♦ Intonation contrastive

L'élément mis en valeur dans un énoncé contrastif a une intonation propre, caractérisée par une montée et une redescente brusques :

ı. 'alwazir sayastaqbilukum

c'est le ministre (en personne) qui vous recevra.

2. 'alğaww mumtirn hunâlik

le climat est vraiment orageaux, là-bas.

#### Intonations non assertives

#### 2.22 ♦ Intonation interrogative

Elle présente deux courbes distinctes. La première concerne les énoncés qui contiennent un mot interrogatif : ce mot est en général placé en début d'énoncé, et est dit sur un ton relativement haut, la suite étant dite de manière progressivement descendante :

1. mata yantaliqu lqitar quand le train part-il?

#### 2. limada ta'ahharti pourquoi es-tu (f.) en retard?

La seconde courbe concerne les énoncés sans mot interrogatif spécialisé: l'intonation y est régulièrement montante.

mā zilta fi lfunduq? tu es toujours à l'hôtel?

#### 2.25 • Intonation impérative

L'intonation impérative commence sur une note moyennement élevée et descend brutalement :

uhruğu fawran sortez immédiatement!

Certains énoncés à valeur d'impératif ont une structure syntaxique affirmative et ne sont reconnus comme des ordres que grâce à l'intonation :

### tarğıcın gadan (tu) reviens (f.) demain!

#### 2.26 ♦ Intonation exclamative

Elle commence sur une note nettement élevée et descend de façon brutale. Le contraste de hauteur est maximal :

må 'adkähå ! qu'elle est intelligente!

De nombreux énoncés exclamatifs ont la même structure syntaxique que des énoncés interrogatifs, et ne s'en distinguent que par un schéma intonatif différent :

kayfa tağru'in I comment oses-tu (f.)!

#### LA PAUSE

#### 2.27 • Les règles de pause

La pause est un silence qui peut être soit prolongé, comme c'est le cas quand le locuteur a fini de parler, soit très bref, voire purement virtuel, comme c'est le cas entre deux syntagmes dans un même énoncé. Ce qui est important c'est que, indépendamment de ce silence plus ou moins réel, la pause a, en arabe, des effets phonétiques tangibles qu'il faut connaître. Ces effets résultent des règles suivantes :

1. Les voyelles brèves finales ne sont plus prononcées : par exemple /ra'aytu lwalada/ j'ai vu l'enfant devient [ra'aytu lwalad].

- 2. Le suffixe nominal /+at/ du féminin ou du singulatif (cf.
- 5.2) est prononcé [a] (parfois [ah] en poésie, ce qui correspond à la prononciation en arabe ancien).
- 3. Les suffixes de cas /+un/ (nominatif), /+in/ (génitif) et /+an/ (accusatif) (cf. 1.10 et 4.9) baptisés par la grammaire arabe « tan win » ne sont plus prononcés : ainsi le mot /kabir+un/ grand (nominatif) se prononce à la pause [kabir] et son féminin /kabir+at+un/ se prononce [kabira] (en application des règles 3 et 2).
- 4. Dans le cas où les voyelles /i/ et /a/ des terminaisons /in/ et /an/ ne sont pas purement casuelles (cf. Annexe I), par exemple dans les mots du type de [qāḍin] juge ou [maqhan] café la tendance en arabe moderne est, malgré l'avis des puristes, de les réaliser comme des voyelles longues : [qāḍī], [maqhā].

#### 2.28 + Effets de la pause

- ♦ L'effet le plus immédiat de la pause est, on peut le vérifier, de créer des syllabes surlongues. Ainsi, un mot comme /yāktubūnā/ ils écrivent, qui ne contient pas de surlongue, devient à la pause, sans sa voyelle brève finale, [yāktubūn] avec une syllabe finale surlongue CVC. De même /bāytun/maison devient [bāyt] de structure CVGC et /kātābtu/ j'ai écrit devient à la pause [kātābt] avec syllabe finale CVCC.
- ◆ La pause peut créer des ambiguïtés : ainsi, /rð aytu/ j'ai vu et /rð ayto/ tu (m.) as vu sont confondus à la pause en [rð ayt]. Ceci n'empêche généralement pas les locuteurs d'appliquer les règles de pause, quitte à lever l'ambiguïté en ajoutant un pronom personnel à la forme verbale devenue ambiguë. Cependant l'usage soustrait certaines formes aux

règles de pause pour empêcher des confusions gênantes : ainsi, /ra'ayti/ tu (f.) as vu est toujours prononcé [ra'ayti], même à la pause.

♦ Enfin, les marques casuelles étant le plus souvent des voyelles brèves suffixées aux mots, la pause tend à les supprimer (en vertu de la règle 1). Cela a des conséquences importantes sur l'aspect général de la grammaire de l'arabe moderne, surtout compte tenu de la tendance à l'extension des formes pausales.

#### 2.29 • Tendance à l'extension des formes pausales

Les usagers de l'arabe moderne ont tendance à fortement étendre le domaine d'application des règles de pause.

Considérons la phrase suivante, donnée d'abord dans sa version sans pauses :

/wazīru l<sup>C</sup>amali sayazūru lyawma lmadīnata/ Le ministre du Travail visitera aujourd'hui la ville.

Sa réalisation « classicisante » aurait une pause sur le deuxième mot et une sur le dernier :

[wazīru l<sup>C</sup>amal sayazūru lyawma 'almadīna(h)]

Sa réalisation moderne a une pause à chaque syntagme :

[wazīru l<sup>C</sup>amal sayazūru lyawm lmadīna] voire même après chaque mot :

[wazīr 'al<sup>C</sup>amal sayazūr 'alyawm 'almadīna]

Dans ce dernier cas, chaque mot est prononcé comme s'il était isolé.

◆ En généralisant l'application des règles de pause, le locuteur évite de prononcer la plupart des marques de cas du nom. Il contribue ainsi, lentement mais sûrement, à faire

évoluer l'arabe moderne vers le statut de langue sans marques casuelles.

♦ La prononciation de ces marques reste cependant inévitable en cas d'adjonction d'un pronom clitique (cf. 3.2 et 4.13). Ainsi, dans des syntagmes comme [madīnatu-nā] notre ville ou [₩azīru-kum] votre ministre, la prononciation des marques casuelles est inévitable puisque ces marques ne sont plus en position pausale. D'ailleurs, comme on le verra (cf. 4.15 sq.), certaines marques casuelles, celles qui ne sont pas constituées que par des voyelles, ne sont pas totalement effaçables par les règles de pause.

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 2**

- 2.1. Identifier l'intrus dans les séries suivantes (cf. 2.4) :
- a) /d/, /h/, /s/, /t/, /d/.
- b) /'/, /<sup>C</sup>/, /h/, /q/, /h/.
- c) /s/, /t/, /š/, /1/, /t/.
- 2.2. Donner le découpage syllabique des séquences suivantes (cf. 2.13):
- a) ['alCaynu bilCayni] æil pour æil.
- b) ['addarūrāt tubīḥu lmaḥdūrāt] nécessité fait loi.
- c) ['ahda<sup>C</sup>u min dabbin] plus trompeur qu'un lézard.
- d) [likulli dā'in dawā'un] à chaque mal son remède.
- 2.3. Faire les réajustements syllabiques nécessaires dans

- les séquences suivantes puis en donner la prononciation et en faire le découpage syllabique (cf. 2.15) :
- a) /hud lkitab wa gra'/ prends le livre et lis.
- b) /hdirī lbinta lkabīra/ fais venir la grande fille.
- c)/htaǧǧa 'abū lwalad/ le père de l'enfant protesta.
- d) /qad ntahā lla<sup>C</sup>ib/ le jeu est fini.
- 2.4. Donner la scansion métrique des mots suivants (cf. 2.13 sq.):

[burtuqāl] orange, [masǧid] mosquée, [Calam] drapeau, [Cālam] monde, [tafaḍḍal] je t'en prie, [naCam] oui, [māḍā] quoi, [limāḍā] pourquoi, [sāmiḥnī] excuse-moi, [marḥaban] bienvenue, [mustaḥīl] impossible, ['aywah] oui, [ḍahabū] ils sont partis, [basīṭa] simple (= ce n'est pas grave), [waylakum] malheur à vous, ['innamā] seulement, [sinimā'] cinéma, [fakataba] puis il écrivit, [sayastaCmilūnahā] ils l'utiliseront, [bi'imkānihinna] il leur est possible (à elles), [falyadḥulū] qu'ils entrent, [mā] ce que, [kullamā] chaque fois que, ['intahat] elle est finie, [faltafata] puis il se tourna, [kaṭīrūn] nombreux, [hunna] elles, [mabrūk] béni (= félicitations), [taCālay] viens (fém.), [mafātīḥ] clés.

2.5. Reprendre les mots de l'exercice ci-dessus et en souligner la syllabe accentuée (cf. 2.19). Vérifier que les mots de même scansion ont bien l'accent sur la même syllabe.

#### 2. LE SYSTÈME PHONIQUE DE L'ARABE

# 2.6. Indiquer la prononciation à la pause des mots suivants (les voyelles non casuelles avant un tonwin sont soulignées) (cf. 2.27):

[muslimūna] des musulmans, [bābun] une porte, [madrasatun] une école, [ǧi'tu] je suis venu, [ǧi'ta] tu es venu, [ǧi'ti] tu es venue, [kataba] il a écrit, ['abwābun] des portes, [mafātīḥu] des clés, [laylan] de nuit, [layālin] des nuits, [bilādin] un pays, [multaqan] (point de) rencontre, [ǧuyūšan] des armées, [qā'iman] debout, [laylatan] une nuit, [saḥābun] des nuages, [dulumātin] obscurités, [maqāhin] des cafés, [bacdu] déjà, ['al'āna] maintenant, ['amsi] hier, ['awaddu] je souhaite, [muṣṭafan] choisi, [māḍin] passé, ['imra'atun] une femme, [qārratayni] deux continents, [fatātan] une jeune fille, [cimāratun] un immeuble.

#### 3. LE SYSTÈME MORPHOLOGIQUE DE L'ARABE

#### LE MOT ARABE

Le mot peut être appréhendé d'un point de vue graphique ou phonique. Ces deux points de vue se recoupent.

#### 3.1 + Mot graphique et mot phonique

Le mot graphique est facile à identifier : c'est ce qui s'écrit en un seul bloc entre deux blancs.

- En arabe, un mot graphique doit avoir au moins deux consonnes. Les mots graphiques les plus courts correspondent donc à l'un des types phonétiques suivants : CV comme [fi] dans graphié , CVC comme [min] de graphié ou CVCV comme [maca] avec graphié unités lexicales qui ne comportent qu'une consonne et une voyelle brève, comme par exemple /fal puis, /wal et, /kal comme ou /lil pour, ne peuvent pas être écrites isolément entre deux blancs et sont donc rattachées à la séquence qui suit, pour ne former avec elle qu'un seul mot. Ces composants attachés en début ou en fin de mot sont appelés des clitiques.
- Quant au mot phonique, il peut être caractérisé comme ce que l'on peut prononcer entre deux pauses et avec une seule syllabe accentuée. Les unités lexicales de structure CV ne sont pas prononcées seules mais sont rattachées au mot suivant. Les caractérisations graphique et phonique du mot se

recoupent donc : le mot graphique n'est que l'image écrite du mot phonique.

#### 3.2 ♦ Mot simple et mot complexe

- Considérons le mot [fasayaktubuhā] puis il l'écrira graphié المسكتبة. Ce mot commence par deux clitiques, la conjonction [fa] et la particule [sa], toutes deux attachées au verbe à cause de leur structure CV (cf. 3.1). Il se termine par le pronom clitique troisième personne féminin singulier [hā] qui est attaché au verbe non pour des raisons phonétiques mais pour des raisons grammaticales (cf. 11.3). Si on retire au mot ses trois clitiques, on obtient [yaktubu] il écrit, qui est un mot parfaitement attesté. On dira que le premier mot, [fasayaktubuhā], est complexe, et contient le mot simple [yaktubu] et des clitiques.
- ♦ On peut pousser plus loin l'analyse : dans le mot simple [yaktubu], on peut reconnaître le préfixe de troisième personne [ya] et le suffixe du mode indicatif [+u]. Le premier peut être remplacé par le préfixe de première personne ['a], ce qui donne ['aktubu] j'écris, et le second par le suffixe du subjonctif [a], que l'on trouve dans ['an yaktuba] qu'il écrive. Ce que l'on obtient en ôtant les éventuels affixes (préfixes et suffixes) à un mot simple n'est plus un mot attestable mais un constituant stable du mot que l'on appelle sa base. On dira ici que [ktub] est la base du verbe arabe écrire au présent-futur.
- Les constituants du mot arabe, du plus complexe au plus simple, sont donc :

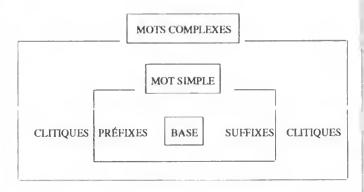

Figure 3.1: Les constituants du mot arabe

Nous verrons plus loin quels mots peuvent être clitiques ou affixes, et quelles règles commandent la formation des mots complexes. Chaque fois que nous voudrons mettre en évidence la structure d'un mot complexe, nous séparerons les clitiques du reste du mot par des signes « # », les suffixes par des signes « + ». Selon ce principe, l'exemple ci-dessous sera noté [fa#sa#ya+ktub+u#hā].

#### 3.3 • Structure des bases

♦ La base de la plupart des noms et de tous les verbes arabes présente une structure élaborée et dont il faut se faire une idée claire si l'on veut bien comprendre de nombreux aspects de la grammaire arabe. Pour percevoir cette structure, observons les variations de forme dans la série suivante de bases nominales :

| TO INTERIOR DE       |            |                       |          |
|----------------------|------------|-----------------------|----------|
| [kātib]              | écrivant   | [maktūb]              | écrit    |
| [šākir]              | remerciant | [maškūr]              | remercié |
| [qāri']              | lisant     | [maqrū']              | lu       |
| []ā <sup>C</sup> in] | maudissant | [mai <sup>c</sup> ūn] | maudit   |

- ♦ On ne peut manquer de remarquer le frappant parallélisme de formes qui existe entre ces bases : seules varient, d'une ligne à l'autre, des séries de trois consonnes, qui sont ici, respectivement, /ktb/, /škr/, /qr'/ et /l°n/. Les voyelles, longues ou brèves, se répètent aux mêmes places, ainsi d'ailleurs que la consonne /m/ dans la deuxième colonne. Le sens varie aussi, en fonction de la variation des consonnes, mais en gardant quelque chose de stable pour le même schéma : la première colonne de formes correspond toujours en français à la notion grammaticale de « participe présent » et la seconde à celle de « participe passé ».
- Ce parallélisme de forme et de sens n'est pas, en arabe, le fruit du hasard : on pourrait aligner ainsi des dizaines de participes qui ne varient que par des triplets de consonnes.
- ♦ En outre, ce phénomène n'est pas limité à ces deux classes de formes. Il est tout à fait général et révèle une propriété essentielle des bases de mots arabes : celle d'être analysables en deux strates distinctes. La première constituée uniquement de consonnes, ordonnées de façon stricte, s'appelle la racine du mot (en arabe « lou »). La seconde, constituée de voyelles longues ou brèves et parfois aussi de consonnes, s'appelle le schème (en arabe « lou »). Les mots qui ont même racine présentent en général une parenté sémantique plus ou moins marquée. Ceux qui ont même schème appartiennent en principe à la même classe de mots et subissent normalement les mêmes règles morphologiques (déclinaisons, conjugaisons, etc.).
- ♦ L'importance de l'analyse en racine et schème se manifeste d'abord lorsqu'il faut chercher un mot dans un dictionnaire. Dans les dictionnaires arabes en effet, tous les mots ayant la même racine sont regroupés ensemble. La recherche doit donc se faire d'abord dans l'ordre

alphabétique des racines. Par exemple le mot [moktūb] doit être recherché à la lettre « kof », première consonne de la racine /ktb/ et non à la lettre « mīm » première lettre du mot!

- D'autre part, une bonne aptitude à reconnaître le schème d'un mot est une aide précieuse pour savoir comment ce mot va se comporter morphologiquement et comment il devra être lu (n'oublions pas que l'écriture normale ne note pas les voyelles brèves).
- Enfin, on peut souvent comprendre le sens général d'un mot que l'on rencontre pour la première fois si l'on a une idée du sens global de la racine et si l'on a pu reconnaître la catégorie grammaticale du schème.
- La majorité des mots outils grammaticaux (conjonctions, prépositions, pronoms, démonstratifs) ne sont pas analysables en racine et schème.

Il en va de même, bien sûr, de la plupart des noms d'origine étrangère. Cependant, si le hasard fait qu'un mot d'origine étrangère a un aspect phonétique qui rappelle le schème d'un mot arabe, il n'est pas rare que certaines consonnes de ce mot soient réinterprétées comme constituant sa racine. Il est alors traité morphologiquement comme un mot arabe. Ainsi le mot grec [kūnon] règle est passé en arabe sous la forme [qūnūn] code graphié نائدن, et a vu ses trois consonnes réinterprétées comme la racine /qnn/. Du coup, on lui a appliqué une règle de formation des pluriels propre aux mots de quatre lettres à voyelle longue finale produisant en l'espèce [qūwūnīn]. La racine /qnn/ s'est ensuite combinée à d'autres schèmes pour produire de nouveaux mots comme le nom [taqnīn] codification ou le verbe [qūnnānā] codifier.

#### LA RACINE

#### 3.4 + La notion de racine

- ♦ La racine est une entité abstraite, que l'on ne rencontre jamais comme telle, mais que l'on déduit de l'analyse morphologique de familles de mots apparentés. Elle est toujours constituée exclusivement de consonnes, et est donc, en soi, imprononçable tant qu'elle n'est pas « coulée » dans un schème.
- ♦ En principe, la racine n'est, en tant que telle, ni verbale ni nominale : c'est son insertion dans un schème verbal ou nominal qui l'actualise comme nom ou comme verbe. En pratique, cependant, l'analyse statistique d'un dictionnaire de la langue moderne révèle qu'il y a environ 45% des racines qui ne produisent que des notions nominales. Mais rien n'empêche, si le besoin s'en fait sentir, de fabriquer un verbe à partir d'une racine qui n'en avait pas produit jusque-là.
- ♦ Il est intéressant de noter que dans un dictionnaire de la langue moderne d'environ 50 000 mots on compte en gros 6 500 racines. Cela signifie qu'en moyenne chaque racine est capable de générer plus d'une demi-douzaine de mots. Ce nombre doit être pondéré par le fait que de nombreuses racines (en particulier les racines exclusivement nominales) ne génèrent guère qu'un ou deux mots.
- ♦ Les études statistiques montrent qu'un assez petit nombre de racines (un millier au maximum) regroupe l'essentiel du vocabulaire fréquent et utile de la langue moderne. En pratique, deux ou trois cents racines fournissent l'essentiel du vocabulaire indispensable. Pour cette raison, il est extrêmement rentable, chaque fois que l'on rencontre un mot nouveau, de s'efforcer de le rattacher à sa racine et aux mots

auxquels il se trouve ainsi relié. Ce travail facilite en soi la unémorisation du mot nouveau.

#### 3.5 ♦ Les types de racines

- L'écrasante majorité des racines est, à l'instar des exemples /ktb/, /š k r/, /qr'/ et /l<sup>C</sup>n/ vus ci-dessus, triconsonantique, c'est-à-dire formée d'une suite ordonnée de trois consonnes (ou triplet). On trouve néanmoins pas mal de racines de quatre consonnes (ou quadriconsonantiques) comme /brtn/ ou /<sup>C</sup>nbr/ et quelques racines de cinq consonnes (ou pentaconsonantiques) comme /bnfsg/.
- L'existence de racines de deux consonnes (ou biconsonantiques) a été postulée par certains spécialistes qui ont remarqué qu'un petit nombre de mots tels [('i)bn] fils ou [yad] main n'exhibent que deux consonnes. Cette hypothèse, intéressante d'un point de vue historique, n'a pas d'incidence concrète: en effet, les lexicographes arabes ont depuis longtemps décidé, suivant en cela le sentiment spontané des locuteurs, que ces mots étaient en fait triconsonantiques, et que leur aspect biconsonantique résultait de la perte d'une consonne radicale « faible » dans certains schèmes (cf. 3.8). Mais cette radicale réapparaît dans d'autres schèmes. Dans le dictionnaire, il faut donc chercher [('i)bn] à la racine /bnw/, comme le suggère le pluriel [būnū] graphié ..., et [yad] à la racine [ydy] comme le montre le pluriel ['ūydī] graphié
- ♦ Seules les racines tri- ou quadriconsonantiques sont capables de générer à la fois des noms et des verbes, les autres étant exclusivement nominales. Nous verrons plus loin que seules les racines de trois consonnes sont capables de réaliser toutes les potentialités de la morphologie verbale et nominale de l'arabe.

#### Les racines triconsonantiques

Compte tenu de l'importance en arabe des racines triconsonantiques, il faut s'arrêter un instant sur leur structure et certaines de leurs particularités.

#### 3.6 • Structure des racines triconsonantiques

En théorie, le nombre de racines triconsonantiques distinctes possibles, compte tenu du fait que l'arabe compte 28 consonnes, devrait approcher les 22 000<sup>1</sup> !

- ♦ Si le nombre effectif des racines triconsonantiques attesté est en fait très inférieur, c'est à la fois parce que certaines racines théoriquement possibles ne sont pas actualisées dans la langue, mais aussi et surtout parce que certains des groupements ainsi obtenus ne sont pas tolérés par la langue. Pour exprimer les groupements interdits, et pour pouvoir parler en général des racines, nous conviendrons de nommer R1 la première consonne d'une racine (on dit « première radicale »), R2 la seconde, et R3 la troisième (et bien sûr R4 la quatrième et R5 la cinquième pour les racines plus longues).
- Les principales interdictions sont les suivantes :
- 1. R1 et R2 ne peuvent pas être identiques.
- 2. R1 et R2 ne peuvent pas avoir le même point d'articulation, ni même des points d'articulation voisins.
- 3. R2 et R3 peuvent être identiques, mais, si elles sont différentes, elles ne peuvent pas avoir des points d'articulation identiques ni même voisins.

4. Deux emphatiques différentes ne peuvent pas coexister dans une racine.

En pratique, on peut dire en se référant à la figure 2.1 (cf. 2.1) que les consonnes des colonnes 1 et 2 ne peuvent pas voisiner dans une racine (sauf le glide /w/ qui échappe à ces contraintes). De même, les fricatives de la colonne 3 ne voisinent guère avec les occlusives de la colonne 4 et jamais avec les fricatives (sifflantes) de cette même colonne. Par contre, ces dernières sont senties comme assez éloignées des occlusives de leur colonne pour pouvoir voisiner dans une racine. Il en va de même pour les consonnes des autres lignes de la colonne 4. Les consonnes des colonnes 6 et 7 ne peuvent voisiner dans une racine, et sont également incompatibles avec /ḡ/ (ce qui s'explique historiquement par le fait que /ḡ/ est un ancien /g/ et « vient » donc de la colonne 6). De même, les consonnes des colonnes 8 et 9 sont peu compatibles entre elles.

#### 3.7 • Racines redoublées

Nous avons vu que dans une racine triconsonantique R2 et R3 peuvent être identiques. Le type de racine alors obtenu, par exemple /mdd/ ou /cgg/ est appelé racine « redoublée » ou « sourde » (en arabe « مضاعف » ou « أصف » ou »).

- Ce type représente environ 10% des racines triconsonantiques de l'arabe. Ces racines sont capables, comme les autres, de générer des noms et des verbes. Mais la forme des mots produits présente, dans certains cas, une « anomalie » phonétique caractéristique de cette famille de racines : en général, si le schème du mot fait que R2 doit se trouver en syllabe CV, sa voyelle ou bien disparaît ou bien se trouve rejetée avant R2.
- ♦ Ainsi, alors que les racines /ktb/ et /škr/ génèrent les verbes

t. En effet, si l'on peut prendre plus d'une fois la même consonne, le nombre de groupements possibles de 28 consonnes prises 3 à la fois a pour valeur 28 x 28 x 28 soit 21 952.

[kataba] écrire et [šākārā] remercier, la racine redoublée /rdd/ ne génère pas, comme le ferait attendre le principe du parallélisme (cf. 3.3), le verbe [\*rādādā] mais le verbe [rāddā] rendre. De même, face aux participes [kātīb] écrivant et [šākīr] remerciant on n'a pas [\*rādīd] mais [rādd] rendant, base « anormale » qui présente une syllabe CVCC même en position non pausale (sur ces points cf. Annexe I).

#### 3.8 • Racines normales et racines « faibles »

♦ Toutes les consonnes de la langue peuvent devenir des « radicales », c'est-à-dire entrer dans la composition d'une racine, y compris la hamza et les glides /w/ et /y/. Mais en raison de leur relative instabilité ces trois consonnes, lorsqu'elles sont radicales, provoquent diverses altérations dans la forme des mots générés. Ces altérations sont assez minimes dans le cas de la hamza. Par contre, elles peuvent être très importantes dans le cas des glides. La tendance la plus nette, en ce qui les concerne, est l'impossibilité pour une radicale glide d'apparaître entre deux voyelles brèves identiques. Ainsi, la racine /qwd/ ne génère pas le verbe [\*qawada] (où le /w/ se trouverait entre deux voyelles brèves identiques), mais le verbe [qada] conduire dont le [a] peut être expliqué comme le résultat de la transformation de la séquence théorique /awa/ phonétiquement interdite¹.

- Les racines qui contiennent une ou plusieurs radicales glides ou hamza sont dites racines « faibles » (en arabe « בּנֹע בּשׁבוֹל » litt. racines « malades »). La position et le nombre des radicales « faibles » donnent lieu en grammaire arabe à toute une nomenclature qu'il n'est pas primordial de connaître (le lecteur intéressé la trouvera sans peine dans n'importe quel ouvrage grammatical arabe traditionnel). Les racines faibles représentent environ 30% du total des racines triconsonantiques.
- Les racines qui ne contiennent pas de radicales faibles sont dites racines « fortes » (en arabe « جذور صحيح » litt. racines « saines »). Les formes des mots générés par les racines fortes constituent les modèles de référence pour la morphologie nominale ou verbale normale. Les mots formés sur les racines faibles sont considérés comme des altérations de ces modèles de référence sous l'action de règles déterminées (cf. 3.12 et Annexe 1).

#### LES SCHÈMES

#### 3.9 + La notion de schème

Tout comme les racines, les schèmes sont des entités abstraites, que l'on ne rencontre jamais comme telles, mais que l'on déduit de la comparaison de séries de mots ayant la même forme. Tous les noms et tous les verbes arabes peuvent ainsi se regrouper en un certain nombre de schèmes, séquences formelles de voyelles et de consonnes caractérisant des classes de mots.

♦ Tous les mots arabes rattachés à la même racine peuvent être décrits comme formés en « coulant » cette racine dans un

<sup>1.</sup> Les principes généraux qui régissent ces phénomènes sont présentés dans l'Annexe l. Il faut noter à ce sujet qu'il y a une consonne graphique qui ne peut jamais faire partie d'une racine : c'est l'alif qui, n'étant en soi qu'une simple marque d'allongement vocalique, n'est pas une « vraie » consonne et ne peut donc faire partie d'une racine. Il s'ensuit que si l'alif apparaît dans un mot, c'est soit en tant que partie du schème, soit en tant que représentant d'une consonne « faible » qu'il faut alors identifier si l'on veut retrouver la racine dans le dictionnaire.

« moule » formé de voyelles et éventuellement de consonnes additionnelles, qui constituent un schème.

• Chaque schème apporte à la signification primitive et peu différenciée de la racine des spécifications qui vont déterminer non seulement le sens mais aussi la catégorie grammaticale du mot. Ainsi, à partir de différents sehèmes et de la racine /QRB/ qui véhicule l'idée générale de proximité, on peut fabriquer, entre autres, les formes nominales ou verbales suivantes (où les radicales sont en majuseules pour faciliter l'identification des deux strates):

[QaRuBa]être proche[maQRuBa(t)] proximité[QaRRaBa]rapprocher[taQāRub]rapprochement[QaRīB]proche, parent['IQtaRaBa]s'approcher[taQRīBiyy]approximatif[QuRBa]près de

- ♦ Cette liste n'est pas exhaustive mais suffit à donner une idée de la manière dont une racine peut être actualisée dans divers schèmes. Elle illustre également les trois procédés dont dispose l'arabe pour former des schèmes : l'utilisation de voyelles brèves ou longues, le redoublement de consonnes de la racine (notamment la R2), et l'adjonction de consonnes au début, à l'intérieur ou à la fin du mot. Ces trois procédés sont, bien sûr, combinables.
- Les consonnes que l'on peut utiliser pour la formation des schèmes sont au nombre de dix, et sont regroupées traditionnellement dans le mot-phrase mnémonique suivant : vous me l'avez demandée. Bien entendu, ces eonsonnes peuvent être aussi radicales. Mais en dehors de ces dix, toute consonne qui apparaît dans un mot minimal est, elle, nécessairement radicale¹.

#### 3.10 + Les types de schèmes

Tous les sehèmes sont eatégorisés comme étant nominaux ou verbaux. Les schèmes verbaux sont en relativement petit nombre : environ une soixantaine, à partir desquels par préfixation et/ou suffixation sont formés tous les paradigmes de conjugaison de l'arabe. Les schèmes nominaux sont beaucoup plus nombreux : plusieurs centaines. Mais les plus usités sont en nombre relativement réduit : ainsi, de toutes les manières possibles de vocaliser un nom de trois consonnes, deux, R1aR2R3 et R1aR2aR3 représentent 60% des cas réels dans un dictionnaire.

#### 3.11 Systèmes de notation des schèmes

- Nous avons utilisé dans la phrase précédente une notation des schèmes relativement courante dans les grammaires arabes écrites en Oceident. Elle eonsiste à utiliser les radicales R1, R2 et R3 accompagnées des voyelles et éventuellement des consonnes caractéristiques du schème à illustrer. On pourra, en utilisant cette notation, dire que le mot [kalb] chien est de schème R1aR2R3, ou que le mot [madrasa] école est de schème maR1R2aR3a.
- Les ouvrages arabes procèdent différemment. Partant du constat que deux mots de même schème s'obtiennent en remplaçant les radicales de l'un par eelles de l'autre, la tradition grammaticale arabe a décidé de choisir une seule raeine pour représenter toutes les autres et de noter tous les schèmes possibles sur cette raeine. La racine en question est /FCL/ (en arabe فعل). On dira alors que le mot [kalb] est de schème [FACL], et que le mot [madrasa] est de schème

<sup>1.</sup> En pratique, il faudra tenir compte du fait que certaines consonnes de schème s'assimilent partiellement ou totalement à celles des racines dans des conditions heureusement bien définies (cf. 13.11).

[MAFCALA]1.

♦ Pour les mots formés sur des racines de plus de trois consonnes, la grammaire arabe invente des racines théoriques /FCLL/ ou /FCLC/ et procède pour le reste de la même manière : le verbe [tarǧama] traduire, de schème R1aR2R3aR4, sera décrit comme étant de type [FACLALA]. Il faut connaître ces deux modes de représentation, et s'entraîner à y transposer les mots effectifs.

#### 3.12 + Schèmes et bases

♦ Au début de ce chapitre nous avons caractérisé la base comme ce qui restait d'un mot dont on aurait « épluché » les clitiques et les affixes. Puis nous avons caractérisé la basc comme le résultat de la combinaison d'une racine et d'un schème. Enfin, nous venons de suggérer que l'on pouvait faire abstraitement référence à un schème sans se préoccuper de la racine qui s'y actualise. On pourrait être tenté d'en conclure que les notions de schème et de base sont en quelque sorte identiques. Mais en fait, il est plus intéressant, pour une bonne compréhension du fonctionnement de la langue, de poser que les deux notions se situent à des niveaux différents : les bases sont des entités relativement concrètes. issues du découpage d'un mot réel. Les schèmes, quant à eux, sont des entités abstraites issues de la généralisation de l'analyse en bases. Cette généralisation consiste entre autres à remplacer toutes les radicales concrètes par des symboles généraux (que cc soit R1, R2, R3 ou فمل).

♦ On peut aller plus loin et poser que des bases de formes très différentes réalisent en fait le même schème abstrait. On

dira par exemple que le même schème «FACAL» (ou R1aR2aR3) se réalise à la fois dans la base [katab] écrire et dans la base [qām] se lever. Dans le premier cas, la racine /ktb/ étant « normale », la réalisation phonétique du schème /katab/ ne pose pas de problème et la base [katab] est alors identique au schème. Dans le second cas, la racine /qwm/ étant « faible » (puisque sa R2 est le glide /w/) la réalisation phonétique du schème /qawam/ est altérée selon des règles spécifiques (cf. Annexe I) et la base obtenue [qām] est alors distincte du schème.

• Cette façon de voir permet de poser que tous les mots d'un même paradigme (conjugaison ou déclinaison) ont toujours le même schème théorique (avec des affixes différents) et que tout changement de forme de la base dans un même paradigme doit être expliqué par des règles. Ainsi, [kātāb+tu] j'ai écrit et [kātāb+ā] il a écrit ont même schème et même base, ce qui est le propre des paradigmes réguliers. Par contre [qum+tu] je me suis levé et [qām+ā] il s'est levé n'ont pas la même base, mais dérivent, dans cette optique, de formes théoriques de même schème /qāwām+tu/et /qāwām+ā/. Les règles morphologiques (cf. Annexe I) ont alors pour but de rendre compte des écarts constatés.

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 3**

3.1. Déterminer dans les séquences suivantes de trois consonnes quelles sont celles qui ne sont pas des racines possibles en arabe (cf. 3.6):

/ftk/;/<sup>c</sup>hd/;/gkf/;/<sup>c</sup>kf/;/mbl/;/ssr/;/kfr/;/b<sup>c</sup>t/;/tyr/;/sṣd/;/<sup>c</sup>dd/;/hql/;/hql/;/dgt/;/htf/;/qṣd/;/wqf/;/<sup>c</sup>yy/;/ttn/;/gšš/.

<sup>1.</sup> Désormais, chaque fois que nous utiliserons ce mode de notation des schèmes, nous le ferons en majuscules pour différencier un schème théorique d'un mot réel.

# 3.2. Donner en notation occidentale et en notation arabe les schèmes des mots suivants (cf. 3.11) :

[maktab] bureau; [yalcabu] il joue; [šu'ūn] affaires; [cilm] science; [yatakallamu] il parle; [zā'ir] visiteur; [ra'īs] président; [kalima] mot; [sullam] échelle; [malal] ennui; [ša'n] affaire; [ficliyy] verbal; [tarquṣīna] tu danses (fém.); [mağlis] conseil; [siğill] registre; [mas'ūl] responsable; [mumkin] possible; [waraq] papier; [hibr] encre; [muCallima(t)] enseignante.

# 3.3. Former des bases à partir des couples de racines et de schèmes suivants (cf. 3.11) :

/skn/, /MAF $^{c}$ AL/; / $^{c}$ 1m/, /F $^{c}$ CIL/; /škr/, /MUTAFA $^{cc}$ IL/; /r  $^{c}$ GC, /MAF $^{c}$ IL/; /s1m/, /YASTAF $^{c}$ IL/; /šk1/, /MUF $^{c}$ ILA(T)/; /f t  $^{h}$ /, /MAF $^{c}$ CIL/; / $^{c}$ Gb/, / $^{c}$ UF $^{c}$ ULA(T)/; /f $^{c}$ I/, /TAF $^{c}$ CUL $^{c}$ T/; /kfr/, /FU $^{c}$ L/.

# 3.4. Identifier la racine (triconsonantique) des mots sulvants à partir des contraintes sur la structure des racines et celle des schèmes (cf. 3.6 sq.):

[mamlaka(t)] royaume; ['ittaba<sup>C</sup>a] suivre; [mustab<sup>C</sup>adun] improbable; [nāfi<sup>C</sup>] utile; [lāyl] nuit; [tāḥsīl] obtention; [mašākil] problèmes; [šuģl]  $activit\acute{e}$ ; [tāCallama] apprendre; [Cīd]  $f\acute{e}te$ .

### 4. LE NOM

#### GÉNÉRALITÉS SUR LE NOM

Les caractères généraux du nom sont les suivants<sup>1</sup>:

- 1. Tout nom a, en principe, une base analysable en une racine (de trois à cinq consonnes) et un schème.
- 2. Tout nom est de genre soit masculin soit féminin, même s'il ne renvoie pas à une entité sexuée.
- 3. Tout nom est, du point de vue du nombre, soit singulier, soit duel (lorsqu'il réfère à deux entités), soit pluriel (lorsqu'il réfère à plus de deux entités).
- 4. Tout nom qui apparaît dans une phrase est soit indéterminé soit déterminé, soit en état d'annexion.
- 5. Tout nom qui apparaît dans une phrase a en principe une marque de cas : nominatif, accusatif ou génitif.

#### LES SCHÈMES NOMINAUX

La classe des noms se subdivise en plusieurs sous-classes caractérisables en partie par des schèmes

<sup>1.</sup> La grammaire arabe traditionnelle inclut dans la catégorie du nom (ar. السم), non seulement toutes les classes de mots qui présentent ces caractères généraux, mais même d'autres qui ne les ont pas, comme les démonstratifs (cf. 7) et les pronoms (cf. 11).

nominaux spécifiques, mais surtout par des comportements syntaxiques et sémantiques définis. Les principaux types de noms sont les substantifs, les noms verbaux, les adjectifs, et les participes.

♦ Les schèmes nominaux sont à la fois très nombreux et très variés. Ce nombre et cette variété atteignent leur maximum pour les substantifs (cf. 5). Pour les noms verbaux des verbes simples (cf. 14.1 sq.), le nombre et la variété des schèmes sont également assez grands, quoique très inférieurs à ceux des substantifs. Pour ceux des verbes augmentés (cf. 14.1 sq.), les types de schèmes sont en principe fixés d'avance et entièrement prédictibles. Pour les adjectifs (cf. 6.1 sq.), un petit nombre de schèmes regroupe la plus grande part des unités. Enfin, pour les participes (cf. 14.2), il n'existe en règle générale qu'un schème de base par forme verbale et la prédictibilité est totale.

#### LE GENRE

Il y a deux genres en arabe, le masculin et le féminin. Ces deux genres ont une valeur naturelle quand ils concernent des entités sexuées, conventionnelle dans les autres cas.

#### 4.1 + Les marques de genre

- ♦ En principe le masculin n'a pas de marque spécifique.
- ♦ Quant au féminin, sa marque la plus générale est le suffixe
- 3. Ajouté à de très nombreux noms masculins, il engendre le féminin correspondant. Ainsi le féminin de أمير chat est قطة et le féminin de أمير prince est أميرة Ce processus de

formation du féminin, fréquent pour les substantifs, est encore plus général pour les adjectifs (cf. 6.1 sq.), et systématique pour les participes (cf. 14.2).

- On se souviendra cependant (cf. 5.2), que lorsque le suffixe è est ajouté à un substantif non individué, il produit un nom qui n'est féminin que grammaticalement : sémantiquement c'est un simple nom d'unité, et s'il désigne une entité sexuée, il est alors épicène.
- The outre, certains mots terminés en sont des masculins. C'est le cas de noms propres comme ملحة ou علية, du substantif خلية khalife, et de quelques noms auxquels le ajoute une nuance de « haut degré », comme par exemple aloute grand savant ou grand voyageur. Les noms dece type font bien entendu un accord morphologique au masculin.
- 11 existe deux autres terminaisons souvent (mais pas toujours!) associées à des noms féminins: la terminaison [a] comme dans دنيا monde, et la terminaison [a] comme dans عندراه orgueil ou مندراه désert.
- lci encore on se souviendra que certains noms ayant ces terminaisons sont néanmoins des masculins : c'est le cas de nombreux mots en [å] comme فتي jeune homme, ou en [å'] comme يفاء prière.
- h Inversement, un grand nombre de mots féminins, dont certains sont très courants, n'ont pas de marque morphologique de féminin, et seul l'usage peut les faire connaître. Les grammaires en proposent parfois des classifications à base anthropologique. Par exemple, le soleil شمس, le feu المرب , et beaucoup de noms en rapport avec la guerre عرب , sont des féminins. De même, les noms de la plupart des parties doubles du corps comme رجل ou pied. De même aussi les noms de la terre أرض ct la plupart des noms de pays, de villes, de tribus, de vents.

hême certains noms naturellement féminins n'ont pas de marques de genre: on peut citer امّ sæur, امّ fille et أمّ mère pour les humains, قرس jument et أثان ânesse pour les animaux.

#### LE NOMBRE

#### 4.2 ♦ Le singulier (ar. المفرد)

Il n'a pas de marque spécifique. Pour les substantifs individués, il renvoie à un individu unique (cf. 5.1); pour les collectifs, à une classe. Le féminin singulier des adjectifs peut renvoyer à une entité unique ou à une collection d'entités « non humaines » (cf. 5.5).

# 4.3 ♦ Le duel (ar. المثنّى)

Il renvoie toujours à deux individus et ne peut être formé que pour des substantifs individués soit par nature, soit avec le suffixe \$ (cf. 5.2).

Il se forme en ajoutant au singulier un suffixe dont la forme varie selon l'état du nom (déterminé ou indéterminé) et son cas. A l'état indéterminé nominatif, ce suffixe est /+ani/l. Exemples: ¿4.3 deux chats, deux chattes.

Dans les mots dont la racine a une troisième radicale glide (/w/ ou /y/), la formation du duel donne lieu à la restitution de ce glide (ou d'un remplaçant) selon les modalités suivantes :

1. Dans les noms graphiés avec trois lettres et dont la dernière est l, cette lettre se change en 9 au duel : ainsi, le

.عصوان canne est عصاً

2. Dans les mots de trois lettres ou plus terminés par un من cette lettre se change en /y/ au duel : ainsi فتى jeune homme fait ذكرى et دكرى anniversaire fait ذكرى.

3. Enfin, dans les noms formés sur des racines dont la R3 est un glide /w/ ou /y/ et dont la voyelle qui suit R2 est [i], le duel fait apparaître un /y/ après cette voyelle quelle que soit la nature de la R3. Ainsi, ما juge de racine /qdy/ fait au duel داعيان, et ما motif de racine /d w/ fait داعيان.

Par contre, les mots d'aspect biconsonantique (cf. 3.5) comme يد main ont un duel sans restitution de

# Le pluriel des noms

glide : يدان et اينان.

Le pluriel des noms constitue le chapitre le plus désespérant de la grammaire arabe. En effet, bien qu'il existe quelques procédés simples de formation du pluriel, le domaine d'application de ces procédés est limité: beaucoup de noms ont des pluriels imprédictibles et qu'il faut donc apprendre au coup par coup.

# 4.4 • Le pluriel féminin régulier

Appelé en arabe جمع المؤنث السالم, ce pluriel est un suffixe /+ at / qui s'ajoute à la base nominale de très nombreux singuliers pour former des pluriels. Voici les principaux types de bases auxquels il peut s'ajouter :

- 1. Presque toutes les bases triconsonantiques ayant au singulier le suffixe : le suffixe ات reimplace alors le suffixe تا princesses; أميرات princesses;
- N.B. Les substantifs de schème Lia à R2 « forte » (cf. 3.8)

<sup>1.</sup> La variation de forme de ce suffixe sera vue à la section consacrée aux marques casuelles (cf. 4.18).

subissent un léger changement de base lors de l'adjonction du suffixe اداء او الله base passe de [facl] à [facal] : ainsi le pluriel de قرناء embarras est ورشاء, mais celui de يورة session à R2 « faible » ne subit pas de changement et est donc مرودات De même, mais de façon cette fois facultative, les substantifs de base المؤلفة à R2 « forte » peuvent avec le suffixe المؤلفة prendre la base [fucul] sentie comme plus euphonique : ainsi, le pluriel de مثنها soupçon en شبهات est considéré comme « sonnant mieux » que celui en شبهات.

Echappent à cette règle des noms en المن faisant leur pluriel en فَمُل comme أَمُ nation, pl. ما ou عليه boîte, pl. ماب Y échappent aussi quelques noms en مُمُل et quelques noms en فَمُل comme لَمُ comme مُمُل et quelques noms en المنا qui font نمل comme مُمُل comme عَمُل pièce, pl. قطع Enfin certains noms ont des pluriels particuliers comme الميال femme, pl. نساء, et الميال nuit, pl. الميال الميالة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمن

- 2. Toutes les bases d'adjectifs et de participes féminins lorsqu'il s'agit d'êtres humains : معيلة/ات belle/s; معيلة/ات connue/s; معينة/ات
- 3. Les bases de nombreux noms verbaux lorsqu'ils sont pris dans un sens substantif, et ce quel que soit le genre du singulier : تمليمات instructions (téléphoniques) مكالت privilèges.
- 4. Tous les diminutifs d'entités non humaines quel que soit leur genre : قطيط/ات chaton/s.
- 5. Tous les noms féminins contenant le suffixe de relation [+iyy] (cf. 6.4): عربية/ات arabe/s.
- 6. En principe tous les noms d'origine étrangère qui n'ont pas été assimilés (cf. 3.3) à une base de mot arabe : تيليفون/ات téléphone/s باص/ات bus.
- 7. De nombreux mots masculins à sens abstrait, général : مقهرمات concepts ; كائنات êtres.

# 4.5 ♦ Le pluriel masculin régulier

Appelé en arabe جمع المذكر السالم, il se forme en ajoutant au singulier un suffixe dont la forme varie selon l'état du nom et son cas. A l'état indéterminé nominatif, ce suffixe est /+ūno/¹: مصريّون Egyptiens;

Ce suffixe s'applique presque exclusivement à des noms qui renvoient à la classe des entités humaines de sexe masculin. Comme le montrent les deux exemples ci-dessus, il s'applique à des noms (substantifs et adjectifs) contenant le suffixe de relation [+iyy] et à des schèmes de déverbaux (cf. 14.2).

# 4.6 + Les pluriels « brisés » (ar. ممع التكسير)

C'est la forme la plus fréquente, et hélas la moins prédictible, des pluriels de noms. Le qualificatif de « brisé » leur a été donné par la grammaire arabe du fait que ce type de pluriel conduit à un total changement de base par rapport au singulier qui se trouve ainsi en quelque sorte « brisé »². C'est, par exemple, le cas du nom al ordre, dont le pluriel, le la une base très différente du singulier.

Les schèmes de pluriels brisés sont très nombreux. Dans certains cas, que nous allons passer en revue, des règles précises permettent de savoir quel schème de pluriel correspond à un singulier donné. Dans les autres cas, il faut s'en remettre à l'usage et tâcher de mémoriser le pluriel en même temps que le singulier.

<sup>1.</sup> La variation de forme de ce suffixe sera vue à la section consacrée aux marques casuelles (cf. 4.20).

<sup>2.</sup> L'arabe ancien distinguait en outre un certain nombre de sous-types : pluriel de petit nombre, de grand nombre, pluriel de pluriel. De ces distinctions l'arabe moderne garde parfois des doublets comme فتيا et فتيان pluriels de متيا jeune homme. Ces doublets ne sont plus qué des variantes stylistiques.

4.7 + Pluriels quadrisyllabiques (ar. منتهى الجموع)

Les pluriels brisés sont régulièrement prédictibles pour les noms dont la base (suffixes exclus) a une des quantités métriques (cf. 2.7 sq.) suivantes¹: --, -vv, -v- ou - =², que leurs consonnes soient radicales ou non. Si la dernière syllabe de la base n'est pas une surlongue, alors le schème du pluriel a le rythme v-- et la mélodie vocalique / 0 1/ (ar. diala): ainsi مدرسة école, dont la base a pour rythme -vv, fait son pluriel en مدارس, et مطاعم restaurant, de rythme --, fait مطاعم.

 On traite de même les mots de cinq radicales car on ne décompte pas la cinquième. Ainsi, عنكبوت araignée, de rythme -v- sans sa dernière consonne, fait son pluriel en عناكب.

• Si la dernière syllabe est une surlongue (rythme -=), alors le schème du pluriel prend pour rythme v-=, ce qui correspond à la mélodie /a أ أ/(ar. مفتاح): ainsi دمفاتيح داؤ, de rythme -=, fait مفتاح.

♦ Si la première syllabe contient une voyelle longue, les deux schèmes de pluriel ci-dessus deviennent respectivement et action et فواعيل et فواعيل avec un /₩ d/ comme deuxième syllabe. Ainsi غاتم sceau, bague, de rythme --, fait عامرس espion, de rythme --, fait مواسيس espion, de rythme --, fait

 Dans quelques cas, que l'usage enseignera, il n'y a pas de syllabe longue finale : elle est « compensée » par un ة : philosophe a pour pluriel هــلسوف.

• Avec la voyelle finale (casuelle) ces pluriels ont, dans le

cas général, quatre syllabes, d'où leur qualificatif de « quadrisyllabiques »..

#### LES ÉTATS DU NOM

Le nom peut apparaître sous trois états qu'il faut savoir reconnaître car ils sont une des clés de son marquage casuel (cf. 4.15 sq.) et, plus généralement, de son fonctionnement grammatical et de son interprétation sémantique l'état indéterminé, l'état déterminé et l'état d'annexion.

#### 4.8 + L'état indéterminé

C'est l'état du nom lorsqu'il est dépourvu de tout clitique et n'est pas suivi d'un complément de nom. Sa base ne porte alors que son suffixe casuel. Le substantif a, dans cet état, une valeur d'indéfini s'il est individué et de partitif s'il est collectif (cf. 5.1). Ainsi, dans les phrases المتريت كتاباً j'ai acheté un livre et الكلت سمكاً j'ai mangé du poisson, les noms مسكاً et في المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة

#### 4.9 . Le tanwin

Le tanwin est la forme particulière que prennent les suffixes casuels (cf. 4.15) à l'état indéterminé pour la majorité des noms. Cette forme est caractérisée par la présence, après les trois voyelles casuelles d'une consonne /n/1 qui forme un tout avec elles : l'ensemble est élidé à la pause (cf. 2.27) et est noté dans la graphie vocalisée comme un seul graphème (cf. 1.10) mais aussi 1.16).

<sup>1.</sup> Pour ceux qui ont du mal à se représenter les ehoses rythmiquement (ce qui est pourtant bien utile en arabe) on peut exprimer cette condition graphiquement en disant que les mots en question doivent compter au moins trois lettres (suffixes non compris).

<sup>2. « = »</sup> note une syllabe « surlongue » (cf. 2.14).

<sup>1.</sup> Le mot arabe تتوين signifie d'ailleurs littéralement « adjonction d'un /n/ », « nūn-ation ».

Pour certaincs formes de noms à R3 glide, le tonwin s'amalgame à des éléments de la base (cf. Annexe I). Par exemple, dans des noms comme [qodin] juge ou [foton] jeune homme, le [n] final est bien celui du tonwin, mais la voyelle qui le précède n'est pas la voyelle casuelle mais une voyelle de la base du mot. En raison de cet amalgame, ces classes de noms ont droit à des « déclinaisons » spéciales (cf. 4.21 sq.).

#### 4.10 ♦ L'état déterminé

C'est l'état du nom doté de l'article défini clitique الماء invariable en genre ct cn nombre. Par exemple, dans قرأت j'ai lu le livre et la revue, المجلّة et الكتاب والمجلّة sont à l'état déterminé.

Un nom commun à l'état déterminé ne porte jamais de tanwin.

N.B.1. L'article \_\_II n'est pas le seul moyen de rendre un nom déterminé : les noms propres n'ont pas besoin de l'article pour être déterminés<sup>1</sup>. En outre, l'état d'annexion (cf. 4.12) permet souvent de donner au nom une valeur de déterminé.

N.B.2. Un nom déterminé ne renvoie pas forcément à une entité spécifique, identifiable sans ambiguïté. En effet, l'article الـ peut donner au nom une valeur générale; on peut dire الرجل cn pensant non pas à un homme particulier, défini, mais à n'importe quel représentant du genre humain mâle adultc. Nous verrons de plus qu'il existe des constructions où le nom, quoique doté de l'article, a un sens nettement indéfini.

#### 4.11 ♦ Prononciation de l'article défini

Stricto sensu, l'article défini arabe est simplement la consonne [1]. Cette consonne, quand elle est accolée à celle qui commence un nom, forme un groupe de deux consonnes initiales, ce qui crée un problème de structure syllabique. Ce problème est résolu exactement comme tous ceux de la même espèce (cf. 2.15 sq.), à une petite différence près : la syllabe prosthétique de l'article défini n'est pas ['i] comme pour tous les autres mots, mais ['a].

D'autre part, la prononciation du [l] de l'article varie selon la nature de la première consonne du mot auquel il est accolé. Cette variation obéit aux règles suivantes:

1. Le [l] de l'article s'assimile à la première consonne du mot si c'est une coronale (cf. 2.7): il y a alors, phonétiquement, gémination de cette consonne: le soleil se prononce ['aššams].

N.B. Une consonne fait exception à cette règle : c'est le /ǧ/qui, malgré son point d'articulation coronal, ne provoque pas l'assimilation de l'article : un nom comme المبيش l'armée se prononce ['alḡayš]¹.

2. Devant toutes les autres consonnes, le /l/ de l'article est prononcé normalement : la lune se prononce l'olgomorl.

N.B. La grammaire arabe appelle, fort poétiquement, les consonnes qui assimilent l'article « consonnes solaires » (ar. عروف شمسية) et les autres « consonnes lunaires » (ar. عروف تعريف). Pour comprendre pourquoi, il suffit de revoir les exemples que nous venons de donner pour chaque type de cas...

<sup>1.</sup> Certains noms propres arabes peuvent par ailleurs avoir un tonwin: [Muhommodun], Mohamed. Ils n'en sont pas moins parfaitement déterminés.

<sup>1.</sup> La raison en est que /g/ n'est pas, à l'origine, une « vraie » coronale (cf. 3.6).

La prononciation de l'article n'affecte en rien sa graphie qui est toujours II. Tout au plus indique-t-on parfois l'assimilation par une šāddā, en conservant néanmoins la graphie intégrale du II. On écrira par exemple الشمس, ce qui est totalement redondant.

#### 4.12 + L'état d'annexion

L'état d'annexion (ar. المنافئ) est le troisième état possible du nom arabe. Il correspond à l'une des trois situations suivantes :

- 1. Soit on accole au nom un pronom clitique (cf. 11.3). Ainsi ton nom: litt. « nom-[de]-toi ».
- 2. Soit on fait suivre immédiatement le nom d'un autre nom qui lui sert de complément : كتاب جغرافيا livre de géographie : litt. « livre-[de]-géographie ».
- 3. Soit enfin on fait suivre le nom d'une phrase qui le spécifie : يومُ جاء أخي le jour où est venu mon frère : litt. « jour-[de]-est venu... Cette construction sert surtout dans les circonstancielles (cf. 18,12).
- N.B.1. Un nom en état d'annexion ne peut jamais porter le tenwin. En outre, un substantif en état d'annexion ne peut jamais porter l'article défini<sup>1</sup>.
- N.B.2. Le complément du nom a toujours le cas génitif. C'est la raison pour laquelle nous notons entre crochets, dans la traduction littérale française, une préposition « de », qui exprime la valeur de ce génitif.

#### Les effets de l'annexion

L'annexion a des effets formels et sémantiques qu'il est important de bien assimiler si l'on veut comprendre de nombreux aspects de la grammaire arabe.

#### 4.13 ♦ Effets de l'annexion par pronom clitique

- ♦ Pour saisir les effets formels de l'état d'annexion par pronom clitique, il suffit de reconsidérer l'exemple ci-dessus. Morphologiquement, cet exemple s'analyse en ['ism+u#kā] où [#kā] est le pronom clitique deuxième personne masculin singulier et [+u] le suffixe casuel du nominatif, suffixe auquel les règles de pause ne peuvent s'appliquer ici (cf. 2.27 et 2.29). C'est pourquoi l'annexion par pronom clitique est le seul cas en arabe moderne où l'on est obligé de prononcer la voyelle casuelle brève d'un mot.
- ♦ Du point de vue sémantique, l'annexion par pronom clitique produit, pour les substantifs, le même effet que les adjectifs possessifs en français¹. En particulier, il faut observer que dans اسمك, bien que le nom en annexion ne puisse pas porter l'article défini, il est sémantiquement défini.

#### 4.14 + Effets de l'annexion par complément de nom

- En arabe ancien, les effets de l'annexion par complément de nom étaient les mêmes qu'avec les pronoms clitiques, en particulier concernant l'impossibilité de pause.
- ♦ La situation est différente en arabe moderne : on peut aujourd'hui ne pas prononcer la voyelle casuelle d'un nom à l'état construit, et on a de plus en plus tendance à ne pas le faire, n'en déplaise aux puristes.

t. Adjectifs et participes peuvent être en état d'annexion et avoir l'article défini, mais seulement dans des cas précis que nous verrons plus loin (cf. 6.17).

<sup>1.</sup> Pour les déverbaux, l'effet peut être différent. Nous y reviendrons (cf. 14.6 sq.).

- Par contre, si le nom en état d'annexion se termine par le suffixe ، bien que la voyelle casuelle qui suit puisse ne pas être prononcée, le ، lui, DOIT être prononcé. Le groupe la voiture de Yazid peut donc être prononcé soit [sayyāratu Yazīd] (prononciation puriste), soit [sayyārat Yazīd] (prononciation moderne), mais il est absolument exclu de dire quelque chose comme [\*sayyāra Yazīd] qui est incompréhensible. Cette règle constitue un aménagement des règles générales de pause tout à fait propre à l'état d'annexion.
- ♦ L'annexion par complément de nom peut se répéter « en chaîne », le complément du nom ayant lui-même un complément de nom. Rien n'empêche, pour parler de « la couleur de la voiture de Yazid », de dire لون سيّارة يزيد litt.: « couleur-[de]-voiture-[de]-Yazid ». Mais au-delà d'une certaine longueur la chaîne devient peu élégante.

Bien entendu, tous les noms d'une telle chaîne du pemier à l'avant-dernier étant en annexion par rapport à celui qui suit sont frappés d'interdiction de tonwin et d'article défini.

♦ Dernier point important concernant les propriétés formelles de l'annexion par complément de nom : on ne peut en principe rien intercaler entre le nom et son complément de nom : ni adjectif, ni relative, ni rien d'autre. Pour « la voiture neuve de Yazid » il faut, si l'on veut utiliser l'annexion, dire neuve de Yazid » il faut, si l'on veut utiliser l'annexion, dire litt. voiture-[de]-Yazid la neuve (pour plus de détails cf. 6.10). Par contre, on admet de plus en plus en arabe moderne de coordonner deux noms ayant le même complément de nom : ainsi, عنا كتاب ودفتر يزيد litt. « livre et cahier-[de]-Yazid = le livre et le cahier de Yazid est possible à côté de كتاب يزيد ودفتر عنا كتاب يزيد ودفتر et cahier-[de]-lui exigé par les puristes.

- Du point de vue sémantique, la valeur de définition d'un état d'annexion par complément de nom dépend crucialement de celle du dernier nom : s'il est défini par l'article ou par nature (quand c'est un nom propre), alors l'ensemble du groupe se trouve défini. C'est le cas dans les exemples précédents et l'on a donc traduit « la voiture de Yazid » et « le livre et le cahier de Yazid ». C'est le cas aussi dans des constructions comme کتاب الولد litt. « livre-[de]-l'enfant » = le livre de l'enfant où le complément est déterminé par l'article. Si le complément de nom n'est pas défini, alors le groupe ne l'est pas non plus. Dans ce cas, le nom en état construit est simplement spécifié, particularisé par son complément. C'est le cas de كتاب جغرافيا que l'on a traduit par : « un livre de géographie ».
- ♦ Ce principe vaut pour les annexions « en chaîne » : c'est la définition du dernier complément qui décide de celle de l'ensemble du groupe. C'est pourquoi, dans notre exemple le plus long, nous avons traduit « <u>la</u> couleur de <u>la</u> voiture de Yazid ».
- L'état d'annexion permet d'exprimer des valeurs sémantiques aussi variées que les expressions françaises où la préposition « de » apparaît entre deux noms. Ainsi, il sert à exprimer la possession¹ comme dans سيارة يزيد المسادة le train de Paris, la matière comme dans كيس بلاستك un sac de plastique, et bien d'autres valeurs dépendant de la nature des mots et du contexte.

<sup>1.</sup> Sur d'autres manières, parfois plus commodes, d'exprimer la possessionn cf. 10.8, 10.14, 10.15 et 10.17.

#### LES CAS DU NOM

- ♦ L'arabe connaît trois cas: un nominatif (ar. رافع), un accusatif (ar. (عربة)) et un génitif (ar. (عربة)). Nous verrons plus loin l'usage (au demeurant fort simple) que la syntaxe de l'arabe fait de ces trois cas. Nous allons nous intéresser ici aux différentes manières dont ils sont indiqués dans diverses classes de noms.
- ♦ Les marques casuelles de l'arabe varient en fonction de deux paramètres : le premier concerne les états du nom (cf. 4.8 sq.), le second met en jeu une classification des noms en fonction de leur type morphologique.
- ♦ Pour ce qui est du premier paramètre, nous conviendrons, pour faciliter l'exposé, de nommer « A » l'état indéterminé, « B » l'état déterminé et « C » l'état d'annexion. Dans ce qui suit, nous allons établir, pour chaque classe de nom, un « vecteur casuel » qui donne la liste des marques suffixées au mot pour marquer son cas.

Pour ce qui est du second paramètre, on peut classer la totalité des noms arabes en dix classes que nous allons détailler dans ce qui suit.

# 4.15 + Les « triptotes » (ar. الأسماء المنصرفة)

Cette classe englobe pratiquement tout nom masculin ou féminin, singulier ou pluriel, dont l'état « A » est marqué par le tanwin. Elle représente le traitement casuel « normal » du nom arabe. Son vecteur casuel est :

| non | ninati | f | accı | ısatif |   | gér | itif |   |
|-----|--------|---|------|--------|---|-----|------|---|
| A   | В      | С | A    | В      | С | Α   | В    | С |
| un  | u      | u | an   | a      | a | in  | i    | i |

Exemple: déclinaison de [qalam] crayon1

| Nominatif | [qalam+un] | ['al=qalam+u]  | [qalam+u#ka] |
|-----------|------------|----------------|--------------|
| Accusatif | [qalam+an] | ['al=qalam+a]  | [qalam+a*ka] |
| Génitif   | [qalam+in] | ['al "qalam+i] | [qalam+i#ka] |

Phonétiquement, seules les flexions de l'état « C » sont obligatoirement réalisées. Graphiquement, seul l'accusatif de l'état « A » est marqué (cf. 2.16), et encore, pas devant les noms terminés par 3, par 1 ou par 1 (cf. 1.16).

# 4.16 + Les « cinq noms » (ar. الأسماء الفمسة)

Cette classe contient cinq noms d'aspect biconsonantique et qui, tout en ayant un état « A » marqué par le tonwin, ont une voyelle casuelle longue à l'état « C ». Ces cinq noms sont père, l'are, beau-père, possesseur et bouche. Le dernier est une variante archaïque du triptote , et l'avant-dernier n'est utilisé, en raison de son sens, qu'à l'état « C », précisément celui où il y a une voyelle casuelle longue. Le vecteur casuel des « cinq noms » est :

<sup>1.</sup> Les exemples, donnés ici pour des substantifs, valent pour toutes les autres classes de noms.

| non | ninat | if | acc | usatil | Ĩ | gér | nitif |   |
|-----|-------|----|-----|--------|---|-----|-------|---|
| A   | В     | С  | A   | В      | С | A   | В     | С |
| un  | u     | ū  | an  | ð      | â | in  | i     | ĩ |

Exemple : déclinaison de ['ab] père

| Nominatif | ['ab+un] | ['a] * 'ab+u] | ['ab+ŭ#ka] |
|-----------|----------|---------------|------------|
| Accusatif | ['ab+an] | ['al*'ab+a]   | ['ab+â®ka] |
| Génitif   | ('ab+ın) | ['al='ab+1]   | ['ab+i‴ka] |

Ici seules les flexions de l'état « C » sont obligatoirement prononcées, et graphiquement l'accusatif de l'état « A » est marqué, ainsi que tous les cas de l'état « C ».

# 4.17 + Les « diptotes » (ar. الأسماء المنوعة من الصرف

Cette classe englobe la plupart des noms propres et en tout cas tous ceux qui sont féminins¹, plusieurs schèmes de singuliers, par exemple اثملاً, et de pluriels, en particulier et اثملاً, ainsi que tous les pluriels « quadrisyllabiques » (sauf ceux qui se terminent en 3, qui sont triptotes, et ceux qui seront vus en 4.22, qui ont une déclinaison spécifique). Les diptotes sont caractérisés par l'absence de ton win et une flexion à deux cas à l'état « A ». Aux états « B » et « C », tous ces noms redeviennent triptotes. Leur vecteur casuel est donc :

| nor | nominatif |   | accusatif |   |   | génitif |   |   |
|-----|-----------|---|-----------|---|---|---------|---|---|
| Α   | В         | С | A         | В | С | A       | В | С |
| u   | u         | u | a         | ð | a | ð       | i | i |

Exemple : déclinaison de [madaris] écoles

| Nominatif | [madāris+u] | 'al=madāris+u   | [madáris+u#ka] |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| Accusatif | [madārīs+a] | ['al#madāris+a] | [madåris+a#ka] |
| tiénitif  | (madáris+a) | ['al#madårıs+ı] | [madårıs+ı#ka] |

Seules les flexions de l'état « C » sont obligatoirement prononcées. Graphiquement, aucune des flexions casuelles des diptotes n'est marquée en écriture normale.

#### 4.18 + Les duels

Nous avons vu cette classe en 4.3 ci-dessus. Son vecteur casuel est :

| nx  | omina | tif | acc  | usatif |    | géniti | f    |    |
|-----|-------|-----|------|--------|----|--------|------|----|
| A   | В     | С   | A    | В      | С  | A      | В    | C  |
| āni | āni   | å   | ayni | ayni   | ay | ayni   | ayni | ay |

Exemple: déclinaison de [kitābāni] deux livres

| Nominatif | [kitāb+āni]  | ['al#kıtāb+ānı]  | [kitāb+ā#ka]  |
|-----------|--------------|------------------|---------------|
| Accusatif | [kıtāb+aynı] | ['al#kitāb+ayni] | [kitàb+ay#ka] |
| Génitif   | [kitāb+ayni] | ['al#kıtāb+aynı] | [kitāb+ay#ka] |

La prononciation des flexions est inévitable à tous les

<sup>1.</sup> En fait l'arabe moderne a tendance à ne plus du tout décliner les noms propres.

états car seul le [i] final (redondant) est effaçable par les règles de pause. Il en va de même à l'écrit. En graphie normale, il y a confusion du nominatif « C » du duel avec l'accusatif « A » du singulier correspondant.

#### 4.19 ♦ Les pluriels féminins réguliers

Nous avons vu cette classe en 4.4 ci-dessus. Son vecteur casuel est :

| noi | ninat | if | acc | usatif |   | gér | itif |   |
|-----|-------|----|-----|--------|---|-----|------|---|
| A   | В     | С  | А   | В      | С | А   | В    | С |
| un  | u     | u  | in  | i      | i | in  | i    | i |

Exemple : déclinaison de [sayyārāt] autos

Nominatif |sayyārāt+un| |'al\*sayyārāt+u| |sayyārāt+u\*ka| Accusatif |sayyārāt+in| |'al\*sayyārāt+i| |sayyārāt+i\*ka| Génitif |sayyārāt+in| |'al\*sayyārāt+i| |sayyārāt+i\*ka|

Seules les flexions de l'état « C » sont obligatoirement prononcées. A l'écrit, aucune des flexions casuelles de cette classe n'est marquée en écriture normale.

## 4.20 • Les pluriels masculins réguliers

Nous avons vu cette classe en 4.5 ci-dessus. Son vecteur casuel est :

| nom | inatif |   | accu | satif |   | géni | tif |   |
|-----|--------|---|------|-------|---|------|-----|---|
| Α   | В      | С | A    | В     | С | А    | В   | С |
| ūna | ūna    | ū | īna  | īna   | ī | īna  | īna | ī |

Exemple: déclinaison de [mu<sup>C</sup>allimūn] enseignants

Nominatif [mu<sup>C</sup>allim+ūna] ('al\*mu<sup>C</sup>allim+ūna]mu<sup>C</sup>allim+ū\*ka]
Accusatif [mu<sup>C</sup>allim+ina] ['al\*mu<sup>C</sup>allim+ina][mu<sup>C</sup>allim+i\*ka]
Génitif [mu<sup>C</sup>allim+ina] ['al\*mu<sup>C</sup>allim+ina][mu<sup>C</sup>allim+i\*ka]

La prononciation des flexions est inévitable à tous les états car seul le [a] final (redondant) est effaçable par les règles de pause. Il en va de même à l'écrit. En graphie normale il y a confusion des accusatifs et génitifs des états « B » et « C » avec ceux du duel formé sur la même base nominale.

4.21 + Les noms du type [qāḍin] (ar. الاسم المنقوص)

Ils sont formés sur des racines dont la R3 est un glide /w/ ou /y/ et dont la voyelle qui suit R2 est [i]. Leur flexion apparemment irrégulière se déduit d'une flexion normale par l'application de quelques règles simples (cf. Annexe 1). En convenant d'ajouter les terminaisons à la R2, dernière partie stable de la base, leur vecteur casuel « visible » est :

| non | ninati | ſ | accusatif |     |     | génitif |          |   |  |
|-----|--------|---|-----------|-----|-----|---------|----------|---|--|
| A   | В      | С | А         | В   | С   | A       | В        | С |  |
| in  | Ī      | ī | iyan      | iya | iya | in      | l person | ī |  |

Exemple: déclinaison de [qādin] juge

| Nominatif | ]qâḍ+ın]   | [i+bāp*la']   | [qáḍ+î‴ka]   |
|-----------|------------|---------------|--------------|
| Accusatif | [dad+iñau] | ['al#qād+1ya] | [qāḍ+ɪya*ka] |
| Génitif   | [qād+in]   | ['al # qād+ī] | [qāḍ+ī‴ka]   |

4. LE NOM

De nouveau, seules les flexions de l'état « C » sont obligatoirement prononcées, et seul l'accusatif de l'état « A » est marqué graphiquement.

# 4.22 • Les noms du type [qawafin]

Ils sont également formés sur des racines dont la R3 est un glide /w/ ou /y/, mais ils ont schème de pluriel quadrisyllabique (cf. 4.7). Leur déclinaison est très semblable à celle du groupe précédent, à ceci près que leur accusatif à l'état A ne prend pas de tanwin. Leur vecteur casuel est donc:

| non | ninat | if | accusatif |     | génitif |    |   |   |
|-----|-------|----|-----------|-----|---------|----|---|---|
| Α   | В     | С  | A         | В   | С       | Α  | В | С |
| in  | ī     | ī  | iya       | iya | iya     | in | ī | ī |

Exemple: déclinaison de [qawafin] rimes

| Nominatif | [qawāf+in]  | ]'al=qawā[+f]   | [qawôf+i#ka]   |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| Accusatif | [qawāf+1ya] | ['al#qawāf+iya] | [qawāf+iya#ka] |
| Génitif   | ]qawāf+in]  | j'al#qawā[+f]   | [qawāf+i*ka]   |

Seules les flexions de l'état « C » sont obligatoirement prononcées. Graphiquement, aucune forme n'est marquée.

# 4.23 ♦ Les noms du type [foton] (ar. الاسم المقصور)

Ils sont également formés sur des racines dont la R3 est un glide /w/ ou /y/, mais la voyelle qui suit R2 est cette fois [a]. Ils donnent l'impression qu'à part le tôn win de leur état « A » ils sont invariables. En fait on peut ici aussi montrer (cf. Annexe I) que leur absence apparente de flexion se déduit d'une flexion triptote normale par l'application de quelques règles simples. En convenant d'ajouter les terminaisons à la R2, leur vecteur casuel « visible » est :

| nor | ninati | if | accı | usatif |   | gén | itif |   |
|-----|--------|----|------|--------|---|-----|------|---|
| A   | В      | C  | Α    | В      | С | A   | В    | С |
| an  | á      | ā  | an   | ā      | ā | an  | â    | å |

Exemple : déclinaison de [fatan] jeune homme

| Nominatif | [fat+an] | ['al=fat+ā] | ]fat+å#ka] |
|-----------|----------|-------------|------------|
| Accusatif | [fat+an] | j'al≝fat÷āj | [fat+ā#ka] |
| Génitif   | [fat+an] | ['al#fat+â] | ]fat+å*ka] |

Pour cette classe, aucune réalisation phonétique n'est obligatoire, et aucun indice graphique n'apparaît en écriture normale.

# 4.24 ♦ Les noms du type [qaḍāyā]

Ce sont également des noms formés sur des racines dont la R3 est un glide /w/ ou /y/ et dont la voyelle qui suit R2 est [a]. Ils diffèrent de la classe précédente en ce qu'ils n'acceptent pas le tenwin, ce qui fait que l'impression qu'ils sont invariables est encore plus nette. lci on peut montrer (cf. Annexe l) que leur absence apparente de flexion se déduit d'une flexion diptote par l'application de quelques règles simples. S'il fallait leur donner un vecteur casuel, ce serait:

| поп | ninati | if | acc | usatif |   | gén | itif |   |
|-----|--------|----|-----|--------|---|-----|------|---|
| A   | В      | C  | A   | В      | С | A   | В    | С |
| ā   | å      | â  | ā   | ā      | ā | ā   | ā    | ā |

# Exemple : déclinaison de [qadāyā] affaires

Nominatif [qaḍāyā] ['al#qaḍāyā] [qaḍāyā#ka]
Accusatif [qaḍāyā] ['al#qaḍāyā] [qaḍāyā#ka]
Génitif [qaḍāyā] ['al#qaḍāyā] [qaḍāyā#ka]

Pour cette classe, aucune réalisation phonétique des flexions casuelles n'est possible et aucun indice graphique n'apparaît en écriture normale.

#### 4.25 • Tableau récapitulatif des flexions casuelles

Le tableau ci-dessous récapitule les vecteurs casuels de toutes les classes de noms arabes. On rappelle que ces classes, au nombre de neuf, sont ;

1. triptotes

6. pl. masc. réguliers

2. cinq noms

7. noms du type [qadin]

3. diptotes

8. noms du type [qawafin]

4. duels

9. noms du type [fatan]

5. pl. fém. réguliers

10, noms du type [qadāyā]

|    | nom      | inati | f | accusatif |      |     | génitif |      |    |
|----|----------|-------|---|-----------|------|-----|---------|------|----|
|    | Α        | В     | С | Α         | В    | С   | A       | В    | C  |
| 1  | un       | u     | u | an        | ā    | a   | ın      | 1    | 1  |
| 2  | un       | u     | ū | an        | a    | à   | ın      | 1    | ī  |
| 3  | u        | u     | ū | a         | ā    | à   | a       | 1    | 1  |
| 4  | ănı      | ănı   | à | aynı      | aynı | ay  | aynı    | ayni | ay |
| 5  | un       | u     | u | ın        | 1    | 1   | ın      | 1    | 1  |
| 6  | ûna      | ūna   | ū | ina       | ina  | 1   | ina     | īna  | Ī  |
| 7  | ın       | Ī     | ī | iyan      | iya  | 1ya | in      | ī    | ī  |
| 8  | <u> </u> | ī     | ī | ıya       | ıya  | 1ya | ın      | i    | i  |
| 9  | an       | à     | â | an        | â    | à   | an      | â    | ā  |
| 10 | ā        | â     | â | â         | ā    | ā   | ā       | ā    | ā  |

Figure 4.1: Tableau des déclinaisons de l'arabe

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 4**

4.1. Identifier ceux des mots ci-dessous qui font l'assimilation de l'article (cf. 4.11) :

شجرة، قلم، دفتر، بیت، تلمیذ، کرسیّ، خبرة، لعبة، بطّة، کاتب، مطرقة، منقار، قهوة، قاموس، عصفور، نافذة، شیخ، قصّة، کلمة.

4.2. Former le duel des mots suivants (cf. 4.15) :

مستشفی، فارة، باب، راع، مقهی، عین، یوم، دعاء، لون، جمیلة، أخ، ید، فتاة، سیّارات، معلّمون، تلیفزیون.

4.3. Donner le plurlel des mots suivants (cf. 4.16) :

فَلاَحَة، عَجِلَة، ندوة، ظلمة، كلمة، رغبة، قوَّة، دفيتر، لعظة، كرة، قيثارة، تليفزيون، فرنسيّة، عصيفير، معلّمة.

4.4. Former le plurlei des mots sulvants (cf. 4.7) :

کوکب، هیکل، منزرعة، منقدار، مملکة، منوقع، شارع، عندلیب، مجلس، فندق.

4.5. Décliner les noms suivants (cf. 4.15 sq.) :

قصّة، قصص، بنت، بنات، أخ، أخوان، علماء، أمبدقاء، مستشفى، مفاتيح، مسلمون، معلّمتان، فرنسيّون، رعايا، بيت، بيوت، غاز، مستشفيات، ضحايا، ملهى.

#### 5. LES SUBSTANTIES

Les substantifs sont des noms qui renvoient à des entités concrètes ou abstraites dont on veut parler. Ils constituent la classe de noms de loin la plus vaste. Leurs schèmes sont trop nombreux et trop variés pour qu'il soit intéressant d'en dresser la liste.

Il est par contre essentiel d'avoir une idée précise du système conceptuel sous-jacent à cette classe pour en comprendre certaines propriétés grammaticales.

#### LA STRUCTURATION DES SUBSTANTIFS

#### 5.1 + L'opposition individué/collectif

- ♦ Quand un arabophone entend le mot غنه chat, par exemple, il se représente automatiquement un individu, aussi vague soit-il, de la gent féline. De même, s'il entend تنام crayon, il imagine un quelconque crayon.
- Par contre, s'il entend سمك poisson qui, comme les mots précédents, est masculin singulier, il ne pensera pas à un individu du genre poisson, mais seulement à un ensemble indistinct de ces animaux. De même مجر pierre n'évoque en arabe qu'une masse pierreuse et non une pierre individuelle.
- Tous les substantifs arabes qui, comme حجر ou مسمك ou حجر, renvoient à une masse non individuée, sont classifiables comme des « collectifs ». Les autres, qui comme أقلم et مقلم et autres, sont classifiables comme « individués ».

#### 5. LES SUBSTANTIFS

L'opposition collectif/individué concerne tous les substantifs, qu'ils désignent des entités animées, comme قط et عبر ou non animées comme مبدك. Malgré son importance, cette opposition n'est généralement présentée ni dans les grammaires ni dans les dictionnaires : l'usage seul la fait connaître.

# 5.2 + Les effets du tà' marbûta

- On retiendra que le suffixe nominal 3, quand il peut être ajouté à une base nominale, a deux fonctions sémantiques très différentes selon qu'il s'applique à un nom individué ou à un nom collectif : dans le premier cas il construit la notion « femelle-de », dans le second il a seulement la valeur « unité-de ». Mais attention : dans les deux cas, le mot produit est morphologiquement un féminin (en particulier pour les règles d'accord).

#### 5.3 • Le diminutif

Un autre phénomène qui met en jeu l'opposition collectif/individué est la formation du diminutif : en effet seuls peuvent avoir un diminutif les noms individués, qu'ils le soient par nature, comme La, ou qu'on les ait individués par l'adjonction de a comme La.

♦ La règle générale pour former le diminutif d'un nom dont la base ne comporte que trois consonnes est de couler ces trois consonnes (en principe radicales) dans le schème R1uR2ayR3 (ar. فعيل). Chaton se dit done تأكيد et petit poisson منسككة

Si le nom a une voyelle longue après R1, le schème du diminutif devient R1uwayR2iR3 : ainsi le diminutif de شاعر poète est شويعر.

 Le diminutif d'un nom dont la base a plus de trois consonnes utilise le schème مُسيعل. Ainsi, un mot comme مسجد mosquée a pour diminutif مسجد.

Si le nom contient une voyelle longue dans sa dernière syllabe, son sehème de diminutif devient فُعُيعيل. Ainsi, مُفُيتيم clé a pour diminutif مفتاح.

Finfin, les noms dont la raeine a plus de quatre radieales sont traités comme s'ils avaient une racine quadrieonsonnantique. Par exemple, le diminutif de سفر coing, nom à einq radieales, est سفر العندي العندي العندي العندي العندي المنافذين المنافذين العندي المنافذين المناف

#### 5.4 ♦ L'opposition humains/non-humains

Une autre distinction importante dans la classe des substantifs concerne uniquement les entités animées. Elle oppose fondamentalement les humains aux non-humains, ou, selon la formulation arabe, ceux qui sont « raisonnables » (ar. غير عواقل) à eeux qui ne le sont pas (ar. غير عواقل).

#### 5.5 ♦ L'accord avec les substantifs

L'opposition humains/non-humains n'est pas gratuite : en effet, bien que tout substantif singulier puisse avoir un pluriel, seuls les substantifs renvoyant à des entités humaines font un accord grammatical en genre et en nombre au pluriel.

- ♦ Les substantifs pluriels d'entités non humaines sont traités grammaticalement comme des féminins singuliers. Par exemple, face à رجل سمين un homme gras, on a bien قط سمين un chat gras, mais face à رجال سمان, des hommes gras on n'a pas, comme on pourrait le croire, قطط سمينة, mais قطط سمينة des chats gras où l'adjectif utilisé est en fait le féminin singulier de سمين De même, en face de بنات une fille grasse, on aura عنات سمينا une fille grasse, on a sculement قطات سمينا des chattes grasses (cf. 6.10).
- ♦ Le même type d'accord féminin singulier se fait avec les prédicats. C'est ainsi que l'on dira الرجال يجرون les hommes courent mais الكلاب تجري les chiens courent : litt. « les chiens elle-court » (cf. 16.1 ct 16.12).
- Même chose avec les démonstratifs : on dit هذه الكلاب ces chiens : litt. « cette chiens » en utilisant le démonstratif féminin singulier (cf. 7.1). De même, e'est le pronom de troisième personne féminin singulier qu'il faut utiliser avec des entités non humaines au pluriel : on dira .... les chiens, ils... : litt. « les chiens, elle » (cf. 11.1). C'est également le pronom relatif féminin singulier qui introduira

<sup>1.</sup> Outre les humains, sont réputés « raisonnables » quelques êtres plus subtils comme les anges (علائكة) et les démons (عرز).

une relative dont l'antécédent est un pluriel d'entité non humaine : الكلاب التي les chiens qui... (cf. 18.4).

• Par contre, en ce qui concerne les nombres (cf. 8.1 sq.) les non-humains sont traités comme les humains : on dit كلاب خست cinq chiens et خست دنnq livres, exactement comme on dit خمس خدس مور cinq hommes, et l'on dit خمس مناليات cinq chattes ou خمس مناليات cinq chattes ou تمنات خمس طاليات cinq étudiantes. C'est que, ce qui est pris en compte pour le choix de la forme du nombre, e'est en fait le genre du nom singulier (cf. 8.7 sq.).

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 5**

5.2. Former les féminins (singulier et pluriel) des mots suivants (cf. 5.2 et 4.4) :

professeur, مالب étudiant, مُعتَّ oncle مَا فَالْاَع directeur, مُلك roi.

5.3. Former le nom d'unité et le pluriel des mots suivants (cf. 5.1, 5.2 et 4.4) :

oie, وَرَق crevette, عُبُن papier, غُبُن pain, تُريدس papier عُريدس herbe, عَبْن œuf.

#### 6. LES ADJECTIFS

# GÉNÉRALITÉS

Comme qualificatifs, les adjectifs permettent de spécifier les earactéristiques qualitatives ou quantitatives des entités auxquelles renvoient les substantifs qu'ils modifient. Comme attributs (cf. 16.1), ils permettent de construire des phrases eomplètes au même titre que les verbes.

Du point de vue de la forme, l'adjectif présente tous les earaetères généraux du nom (cf. 4): en particulier, il est marqué en genre, en nombre, en eas et en détermination. Mais l'adjectif, dépendant du substantif qu'il modifie, reçoit ees marques de ce dernier (cf. 6.9).

# CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES ADJECTIFS

# Quelques schèmes caractéristiques

Les sehèmes des adjectifs sont beaucoup moins nombreux que eeux des substantifs. Il est done intéressant de connaître les plus usités, une demi-douzaine.

N.B.1. La plupart des schèmes présentés ci-dessous ne sont pas exclusivement adjectivaux. D'autres types de noms peuvent avoir les mêmes schèmes.

N.B.2. Tout adjectif peut fonctionner dans une phrase donnée comme un substantif. On notera en outre que beaucoup de prénoms arabes sont, à l'origine, des adjectifs exprimant des qualités. C'est souvent la structure de la phrase qui permet de décider si un mot donné fonctionne comme adjectif ou comme substantif.

#### 6.1 ♦ Les schèmes généraux d'adjectifs

Le schème adjectival de loin le plus général est R1aR2ĪR3. Son féminin se forme par adjonction de 5, son pluriel masculin le plus fréquent a le schème R1iR2ĀR3, et son pluriel féminin est toujours le pluriel féminin régulier (cf. 4.4).

♦ Mais attention, d'autres schèmes de pluriel masculin sont possibles, en particulier le schème R1uR2aR3å' (qui a une déclinaison diptote) (cf. 4.17).

♦ Quand la R3 est un glide, la base correspondant à ce schème est R1aR2iyy et le pluriel masculin a alors généralement le schème 'aR1R2iR3ō' (diptote lui aussi).

• Le schème R1aR2R3 est également assez productif pour les adjectifs. Ses schèmes de féminin, singulier et pluriel, sont marqués par les suffixes à et , et son pluriel masculin est souvent (pas toujours!) R1iR2āR3.

# difficile منعب / ة / منعاب / منعبات

• Le schème R1āR2iR3, qui est, nous le verrons, plus celui d'un participe, produit lui aussi un bon nombre d'adjectifs très courants. Ici encore, les féminins, singulier et pluriel, sont marqués régulièrement par les suffixes à et \_l, alors que les pluriels masculins ont des schèmes très variables.

#### 6.2 ♦ L'état transitoire

Un schème presque purement adjectival est R1aR2R3 n. De manière assez arbitraire, il est subdivisé en deux groupes dont le premier est triptote (cf. 4.15) et fait son féminin de façon régulière, et le second diptote (cf. 4.17), avec un féminin en R1aR2R3 n. Sémantiquement, ces schèmes expriment en principe des états transitoires.

Certains de ces adjectifs sont en fait de l'une ou l'autre catégorie : ainsi, on a pour assoiffé le couple triptote عطشان / ou le couple diptote عطشان / عطشی (pluriel).

#### 6.3 ♦ Les couleurs et les particularités physiques

♦ Un autre schème qui produit toute une série d'adjectifs est 'aR1R2aR3. Ce schème est diptote, et la série produite est spécialisée dans l'expression des couleurs et de particularités physiques (souvent des infirmités). Le féminin singulier

correspondant est R1aR2R3& lui aussi diptote. Le schème du masculin pluriel est généralement R1uR2R3, qui est triptote, et celui du féminin est régulier (moyennant le passage du , final du singulier à ,) (cf. note ci-dessous).

rouge أحمر / حمراء / حُمر / حمراوات boiteux

♦ Nous verrons plus loin que le schème 'a R1R2aR3 est, par ailleurs, systématiquement utilisé pour produire la forme « élative » des adjectifs, forme qui sert à exprimer le haut degré et la comparaison (cf. 6.8).

#### 6.4 + L'adjectif de relation (ar. نسبة)

Il est formé en général sur une base nominale à laquelle on ajoute le suffixe /iyy/. Par exemple, sur دستور constitution on fabrique مناعة constitutionnel, et مناعة industrie fait (après suppression du suffixe de féminin) مناعي industriel.

- Tertaines bases nominales forment leur adjectif relationnel de façon plus compliquée: ainsi, مدنى ville fait مدنئ ville fait مدنئ juge fait مدنئ judiciaire. Au lieu de s'encombrer l'esprit de règles compliquées et de portée limitée, il vaut mieux apprendre ces formes, du reste peu nombreuses, cas par cas.
- ♦ L'adjectif de relation est triptote et forme en général son féminin et ses pluriels de façon tout à fait régulière. Il exprime l'idée de « relatif à », « se rapportant à » (d'où son nom). Il est très fréquent et très productif en arabe moderne.

#### 6.5 ♦ Les intensifs

Un certain nombre de schèmes sont spécialisés dans l'expression de notions comportant l'idée d'intensité ou de répétition. Les plus importants sont R1aR2R2āR3, comme کذاب très patient, et R1iR2R2īR3 comme سکیر ivrogne.

• Ces adjectifs sont triptotes et forment en général leur féminin et leurs pluriels de façon régulière.

#### 6.6 ♦ L'antonymie

Un trait spécifique des adjectifs est qu'ils sont souvent organisés en paires antonymiques dont chaque terme exprime l'opposé de l'autre. Ainsi کبیر grand s'oppose à منیتر petit, clair à داکن foncé, واسم vaste à فاتم exigu, etc.

A L'arabe dispose d'une négation spécifique, le mot غير autre [que], qui, en état construit avec un adjectif, permet d'exprimer quelque chose d'équivalent à un antonyme lorsque ce dernier n'existe pas ou qu'il ne vient pas à l'esprit. Par exemple, la locution غير واسع pourra remplacer (avec moins de précision) l'adjectif غير معقول titt. « autre que raisonnable » est une manière courante de dire « déraisonnable ».

#### 6.7 ♦ Locutions adjectivales

♦ Trois des « cinq noms » (cf. 4.16), à savoir أخو père, أخو possesseur, auxquels s'ajoute le nom صاحب compagnon, propriétaire, servent à la construction de locutions à valeur adjectivale qu'il faut savoir reconnaître. En voici quelques exemples typiques :

أبو لحية barbu : litt. « père d'une barbe ».

أخو نكتة blagueur : litt. « frère d'une blague ».

نو شنان important : litt. « possesseur d'importance ».

<sup>1.</sup> Le , final de ce schème se change en g si l'on ajoute au mot un suffixe de duel ou de pluriel.

ala مناحب علم savant : litt. « propriétaire de science ».

• Il s'agit grammaticalement d'états d'annexion (cf. 4.12) avec, dans les exemples ci-dessus, un complément de nom indéterminé. Leur utilisation avec un nom déterminé suppose donc que l'on dote le complément de nom de l'article الرجل pour rendre l'expression déterminée. On dira par exemple : الرجل l'homme important.

Les locutions formées avec la famille de ن sont les plus nombreuses et les plus variées. Ce mot fait son féminin en ثران , ses duels en ثران (fém.), et ses pluriels en ثران (masc.) et ثران (fém.). Bien entendu, ces formes doivent être adaptées au genre, nombre et cas du substantif qualifié. Précisons que تُرُو a une déclinaison de pluriel masculin régulier.

# (اسم التفضيل .L'élatif (ar)

Une autre spécificité des adjectifs est la possibilité de leur associer une forme correspondant à la notion de « haut degré », et servant de base à l'expression de la comparaison. En arabe, cette notion est exprimée par un mot spécial, l'élatif, formé sur le schème 'aR1R2aR3 dans lequel on coule les trois radicales de l'adjectif, quel que soit le schème initial de ce dernier<sup>1</sup>,

plus petit / أصغر plus petit مغير plus content | فرح plus content فرح difficile أهيب difficile معب plus ignorant | أحهل plus ignorant |

♦ Les élatifs ont en général un pluriel masculin de schème variable mais un féminin singulier en R1uR2R3ā dont le pluriel est R1uR2aR3. Ainsi: أصغر / صُغْرى / صُغْرى.

Si l'adjectif a une racine redoublée (cf. 3.7), l'élatif devient 'aRlaR2R3 : تليل plus violent fait أشد plus violent ; تليل modique fait أشدً moindre.

♦ Si l'adjectif a en R3 un glide (cf. 3.8), la base de l'élatif devient 'aR1R2ā qui appartient à la « dixième » déclinaison, celle de [qaḍāyā] (cf. 4.23). Par exemple, قدي fort donne القدى plus fort et غنى riche donne اقدى

• On peut spécifier sur quel domaine porte le haut degré que marque l'élatif : par exemple, au lieu de dire simplement plus beau, on peut vouloir préciser que le haut degré de beauté se manifeste dans le visage (ar. وجها). Pour cela on dispose de la construction très commode (et très employée, on le verra plus loin) que l'on appelle « complément spécificatif » (ar. تعبيز).

Cette construction consiste en l'occurrence à faire suivre l'élatif du nom qui précise son domaine d'application en mettant ce nom à l'accusatif indéterminé: on dira par exemple أجمل وجها plus beau de visage. De même, avec le nom أجمل وجها أحدل أنفأ plus long, on pourra faire l'élatif spécifié: أمل أنفأ au nez plus long: litt. « plus long de nez ». Dans le cas où l'élatif est formé sur un adjectif qui admet un complément prépositionnel, c'est ce dernier qui précisera l'élatif: par exemple, à partir d'un adjectif « à complément prépositionnel » comme قوي فني الرياضيات fort en maths, on aura l'élatif général قوى في الرياضيات plus fort en maths.

N.B. Un adjectif ayant une racine de plus de trois consonnes, un schème 'aR1R2aR3 (cf. 6.3) ou un schème de participe (autre que R1 aR2iR3) ne peut pas donner lieu à la formation d'un élatif selon le procédé présenté ci-dessus. Nous verrons plus loin (cf. 6.18) comment il faut procéder dans ces cas.

<sup>1.</sup> Donc deux adjectifs de même racine comme فرحان et فرحان ont un même élatif, ici فرحان plus content.

#### SYNTAXE DES ADJECTIFS

#### 6.9 ♦ Ordre et accord de l'adjectif qualificatif

- ♦ En fonction qualificative, l'adjectif est placé après le substantif qu'il modifie, et s'accorde avec lui en genre, nombre, cas et détermination.
- ♦ L'accord de l'adjectif en genre, nombre et cas avec le nom qu'il modifie est répandu dans pas mal de langues. Ce qui est particulier à l'arabe et exige, au début, un effort d'apprentissage, c'est l'accord en détermination. En effet, si le substantif est déterminé, soit directement, par l'article défini, soit indirectement par un pronom clitique (cf. 4.13) ou par un complément de nom déterminé (cf. 4.14), alors l'adjectif doit obligatoirement porter l'article défini. On prendra donc soin de toujours bien différencier en arabe entre مرجل بخيل سر المسهو vare et الرجل البخيل المسهو l'avare¹.
- ♦ Normalement, l'adjectif suit immédiatement le nom qu'il qualifie, et précède donc les éventuels compléments prépositionnels de ce nom : ainsi, pour qualifier le syntagme كثيف un essaim d'abeilles par l'adjectif كثيف من النحل un essaim d'abeilles par l'adjectif dense, on dira سرب من النحل un essaim d'abeilles dense. Cependant, et pour produire un effet stylistique de mise en valeur de l'adjectif, on peut placer l'adjectif après le complément prépositionnel. On dira par exemple : قدرة على une rare capacité à retenir les mélodies, où تادرة الانتفام نادرة aue rare qualifie تادرة capacité, comme le montre clairement (en arabe) l'accord en détermination...

#### 6.10 • La qualification du nom en état d'annexion

Nous venons de voir que normalement l'adjectif qualificatif suit immédiatement le substantif qu'il modifie.

- Cependant, si ce dernier est en état d'annexion (cf. 4.12), l'adjectif ne peut pas le suivre immédiatement puisque rien ne peut s'interposer entre le nom et son complément de nom en état d'annexion. L'adjectif doit, dans ce cas, se placer après le nom complément. Ainsi, la belle voiture de Yazid se dira سيّارة يزيد الجميلة Dans cet exemple, on voit que l'adjectif est au féminin singulier en accord avec le substantif au'il modifie est déterminé par le nom propre (et donc défini) سيّار, et qu'il est situé après ce dernier, rien ne pouvant séparer deux noms en état d'annexion (cf. 4.14).
- Considérons à présent le groupe كتاب يزيد الجميل. En un sens, il ressemble beaucoup à l'exemple précédent où l'on aurait simplement remplacé سيّارة voiture par voiture et changé le genre de l'adjectif en conséquence. On pourrait donc traduire : « le beau livre de Yazid ». C'est effectivement un sens possible de ce groupe nominal. Mais il pourrait très bien, tel quel, c'est-à-dire sans contexte et sans marques explicites de cas, signifier « le livre du beau Yazid ». En effet, le nom et son complément de nom étant du même genre dans cet exemple, à la différence du précédent, l'adjectif peut se rapporter à l'un ou à l'autre. Et comme en plus l'adjectif « beau » peut qualifier aussi bien un livre qu'un homme, l'ambiguïté est bel et bien possible dans ce cas. En général, un indice linguistique ou le contexte permettent de lever ce type d'ambiguïté.
- Notons enfin que rien n'interdit de qualifier et le nom et son complément : l'adjectif qualifiant le complément vient alors en tête. Ainsi ابنة الاستاذ العجوز السمراء la fille

<sup>1.</sup> L'accord en genre, nombre et détermination est presque toujours visible, à l'écrit en graphie normale. En cas, il l'est beaucoup moins souvent (cf. 4.15 sq.).

brune du vieux professeur : litt. « fille-[du]-professeur le vieux la brune.

#### 6.11 ♦ L'opposition humains/non-humains

- \* L'arabe traite tous les substantifs pluriels renvoyant à des entités non humaines comme des féminins singuliers. L'accord de l'adjectif se fait en conséquence : alors que des cavaliers noirs se dit فرسان سود , avec adjectif au masculin pluriel, en accord avec le substantif, des taureaux noirs se dit avec adjectif au féminin singulier pour qualifier un substantif au masculin pluriel, mais désignant une entité non humaine. De même, pour traduire les montagnes noires on dira الجبال السوداء.
- ♦ Une conséquence pratique de cette règle d'accord est que, pour les adjectifs qui ne doivent normalement qualifier que des animaux ou des choses, on peut se contenter de connaître les formes du singulier : on n'aura jamais, en principe, à se servir du pluriel.
- Par contre, l'accord en nombre se fait toujours au duel, quelle que soit la nature sémantique du substantif. On dira donc ولدان جميلان deux beaux enfants, mais on dira aussi deux beaux livres.

#### 6.12 ♦ Conflits de genre

Si des noms de genre différents sont qualifiés par le même adjectif, c'est le masculin qui l'emporte. On dira, par exemple, طفل وطفلة ذكيان un garçon et une fille intelligents et رجال ونساء شجعان des hommes et des femmes courageux.

#### 6.13 ♦ Accord « sémantique »

Si un nom d'entité humaine est grammaticalement

singulier mais a un sens de collectif, l'adjectif qui le qualific pourra être au pluriel : on pourra avoir متحدن à côté de جماعة متحدة un groupe uni. Pour certains mots, l'usage préfère un accord plutôt que l'autre.

#### 6.14 • Les suites d'adjectifs

Lorsque plusieurs adjectifs qualifient un même substantif, ils ne se succèdent pas dans n'importe quel ordre.

- En règle générale, on place le plus près du substantif les adjectifs qui qualifient ceux de ses aspects qui sont sentis comme les plus essentiels, les plus intrinsèques. Ceux qui qualifient des aspects secondaires, extrinsèques, viennent ensuite. On dira donc, en principe, بناكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير المائة la grande nation arabe: litt. « la nation l'arabe la grande », le caractère arabe étant senti comme plus essentiel que la dimension. Par contre on dira غرفة مغيرة مضاءة une petite pièce éclairée: litt. « pièce petite éclairée », car dans ce cas c'est au contraire la dimension qui est perçue comme intrinsèque, et l'éclairage comme secondaire.
- Oce principe, très général, ne détermine pas pour autant un ordre absolu pour deux adjectifs donnés. En effet, ce qui est jugé comme principal peut très bien varier selon les personnes et les circonstances. Ce qui restera invariable, c'est l'effet que l'ordre relatif des adjectifs aura sur le sens du groupe nominal, car, alors que le premier adjectif modifie le seul substantif, le second modifie le groupe formé par le substantif et le premier adjectif, et ainsi de suite. Ainsi, quand on dit منابع المنابع المنابع

#### 6.15 • Règles « spéciales » d'accord

- ♦ On rencontre parfois, dans des textes littéraires, des groupes nominaux dont le substantif est un pluriel d'entité humaine, mais dont l'adjectif est néanmoins au féminin singulier. Par exemple رجال قويً des hommes forts. Cet accord reflète sans doute une perception du pluriel comme un tout global, non individué.
- On rencontre également, de façon un peu moins rare, mais toujours dans des textes au style élaboré, des cas d'adjectifs qualifiant un pluriel d'entité non-humaine, mais faisant cependant un accord au pluriel. Par exemple, سنوات de nombreuses années ou مامالنا الكبار nos grands espoirs. Ce type d'accord, en raison de son caractère inhabituel, produit une impression d'ampleur dramatique, et n'est en général utilisé que pour des adjectifs dont le sens s'accorde avec cette impression.
- Il est utile de savoir reconnaître ces constructions, mais il n'est pas recommandé de les utiliser avant d'avoir développé, par d'abondantes lectures, une solide intuition des cas où elles sont acceptables.

#### 6.16 ♦ Construction « inversée »

Parfois, au lieu de qualifier un substantif de façon normale, c'est-à-dire en le faisant suivre par l'adjectif, on choisit de faire de ce substantif le complément de nom de l'adjectif. Ainsi, on dira المنافين les anciens prisonniers: litt. « les anciens-[de]-prisonniers » ou كيار les hauts fonctionnaires: litt. « les grands-[de]-fonctionnaires ». L'adjectif, dans cette construction « inversée », est grammaticalement déterminé par le nom (déterminé) et ne porte donc pas l'article. Le nom, lui, est nécessairement au cas génitif en tant que complément de

nom. Une variante de cette construction consiste à utiliser non pas l'état d'annexion, mais un complément prépositionnel normalement introduit par la préposition نم de. On trouvera, par exemple, des locutions comme النادر من الحالات dans de rares cas: litt. « dans le rare des cas ». Ces constructions, assez proches d'expressions figées, sont à utiliser seulement après avoir été rencontrées dans l'usage des arabophones.

# 6.17 + L'annexion formelle (ar. إحمالة للنطبة

Si l'on dit ولد جميل un bel enfant: litt. « enfant beau », on exprime que l'adjectif « beau » s'applique à l'enfant dans sa globalité. Si l'on veut restreindre la portée de l'adjectif et dire, par exemple, que la beauté se limite au visage de l'enfant, on dispose en arabe de deux constructions.

- La première, que nous avons déjà vue à propos de l'élatif (cf. 6.8), consiste à ajouter à l'adjectif un complément spécificatif. On dira donc, en l'occurrence, لل جميل وجها . Mais cette construction, très vivante pour les élatifs et dans d'autres parties de la grammaire, est devenue désuète en ce qui concerne les adjectifs simples.
- La seconde construction, très usitée, consiste à doter l'adjectif d'un complément de nom qui spécifie son domaine d'application. On dira donc ولد جميل الوجه un enfant beau de visage: litt. « enfant beau-[de]-le-visage ». On pourra de même dire بنت جميلة المينين une fille aux beaux yeux: litt. « fille belle-[des]-deux-yeux ».
- Dans cette construction, le complément de nom est toujours à l'état déterminé. En effet, il désigne quelque chose dont l'existence est toujours présupposée, admise : tout enfant a un visage, toute fille a deux yeux. Mais justement ce caractère déterminé du complément de nom est à l'origine

d'un curieux problème grammatical : en effet, on se souvient (cf. 4.14) que tout nom dont le complément de nom est déterminé est lui-même, du même coup, déterminé. Il faudrait donc admettre que les groupes جميلة ci-dessus sont déterminés. Or ils sont supposés modifier des substantifs indéterminés! Comment résoudre ce paradoxe? En considérant que ces groupes ne sont pas « réellement » déterminés, qu'ils ne le sont que « formellement », d'où le nom de ce type de construction.

A Mais que se passe-t-il lorsque l'on applique ce type de construction à un nom déterminé? Comment dit-on, par exemple, « l'enfant au beau visage », et « la fille aux beaux yeux »? On dit respectivement الجميلة العينين et « la fille aux beaux yeux »? On dit respectivement الجميلة العينين et « la fille aux beaux yeux »? On dit respectivement à l'adjectif répondant à l'article défini du substantif. Mais, objectera-t-on, un nom en état d'annexion ne peut pas recevoir l'article (cf. 4.12)! Eh bien, si, il le peut lorsqu'il s'agit d'un adjectif en état d'annexion formelle, car c'est alors le seul moyen de respecter le principe d'accord en détermination entre le substantif et l'adjectif¹.

#### 6.18 ♦ Les constructions comparatives

• Pour exprimer le comparatif de supériorité on utilise l'élatif suivi de la préposition de. Quels que soient le genre et le nombre des entités comparées, l'élatif reste invariable. Voici quelques exemples :

هند أجمل من زينب Hind est plus belle que Zaynab; البنات أهدأ من الصبيان les filles sont plus calmes que les garçons.

 Signalons ici que deux noms qui n'ont pas une structure d'élatifs fonctionnent néanmoins comme tels dans les constructions comparatives (en gardant leur tanwin). Il s'agit de شن bien et شن mal:

elle est meilleure que toi هي خير منك il est pire que son frère.

- Si, pour des raisons morphologiques (cf. 6.8), on ne peut pas fabriquer l'élatif, on prend comme opérateur de comparaison les élatifs الشد plus nombreux ou الشد plus violent et on les fait suivre du nom abstrait exprimant la qualité en complément spécificatif, et donc à l'accusatif indéterminé. Le reste de la construction est inchangé.
- On procède ainsi pour des adjectifs de schème 'AR1R2AR3 comme أبيض blanc : « ce vêtement est plus blanc que celui-là » se dit : هذا الثوب أشد بياضاً من ذلك litt. « ce vêtement est plus intense en blancheur que celui-là ».
- On fait de même pour des participes de schèmes divers employés comme adjectifs. Ainsi, pour متطوّر développé, on dira: هذه البلاد أكثر تطوراً من تلك ce pays est plus développé que celui-là.
- Pour exprimer la comparaison d'infériorité on utilise le même procédé quel que soit l'adjectif : on prend l'élatif moindre suivi du nom abstrait exprimant la qualité en complément spécificatif. Exemple :

عن هند Zaynab est moins belle que Hind : litt. « Zaynab est moindre en beauté que Hind ».

<sup>1.</sup> L'arabe ancien acceptait comme des groupes nominaux déterminés الرك البنت جميلة المينين بن وجميل الوجه البنت جميلة المينين بن وجميل الوجه المستخرية المينين الوجه المستخرفة المستخرفة المستخرفة والمستخرفة وا

<sup>1.</sup> Ce nom abstrait est le mașdar du verbe sémantiquement associé à l'adjectif ou au participe (cf. 14.3).

- ◆ Pour comparer deux qualités chez la même entité, l'arabe utilise la curieuse construction suivante :

- Pour exprimer la notion de trop... pour, l'arabe recourt à l'élatif mais en utilisant un autre arabisme qu'il faut connaître. Ainsi on dira نافيكذب il est trop honnête pour mentir: litt. « il est plus honnête que de mentir ». Avec les qualités qui ne forment pas d'élatif, on procédera comme on l'a vu ci-dessus. Ainsi: هو أشد تعصب il est trop fanatique pour accepter; هو أقل ذكاء il est trop fanatique pour accepter ; هو أقل ذكاء il n'est pas assez intelligent pour réaliser cela.
- ◆ Pour la notion voisine de « si... que », un autre arabisme est usité: elle est si riche qu'elle peut tout acheter se dit هني كل شيء litt. « elle est riche au point où... ».

- \* La valeur de superlatif s'obtient en mettant l'élatif à l'état déterminé: هي الأكثر il est le plus intelligent; هي الأكثر elle est la plus fanatique. Si un terme de comparaison est exprimé, la relation se fait par l'état construit: هي أكثرهم 'c'est le plus intelligent des étudiants; الطلاب elle est la plus fanatique d'entre eux.
- L'élatif déterminé peut être employé comme simple expression du haut degré avec un accord en genre et en nombre: البنت الكبرى le fils aîné; البنت الكبرى la fille aînée.

#### EXERCICES SUR LE CHAPITRE 6

# 6.1. Former le féminin et le pluriel des adjectifs :

غضبان , faible ضعيد court قصير , ourd ثقيل , غضبان غضبان غضبان , śiche قصير , intelligent في sourd في vide في sale وسخ sale وسخ culotté أشقر , sourd أشقر , blanc أطرش , blanc أبيضً

- 6.2. Fabriquer avec فير les contraires des adjectifs ci-dessus (cf. 6.6).
- 6.3. Fabriquer les élatifs des dix premiers adjectifs ci-dessus.
- 6.4. Faire l'accord adjectif / substantif (cf. 6.8 sq.):
  معلّمات (لطيف)، قصص (قصيرة)، سمك (صغير)، أولاد
  (كبير)، مناطق (بارد)، فتيات (أسمر)، عجوز (غضبان)

ثیاب (وسخ)، بیوت (قارغ)، نساء (ضعیف)، طالب وطالبة .(ذکی)

#### 6.5. Traduire (cf. 6.8 sq):

Des jours difficiles, des professeurs ignorants, un livre plus épais, des drapeaux verts et rouges, une petite maison pas chère, le célèbre musicien sourd, les deux grandes filles blondes, les yeux bleus du juge, les belles histoires de Schéhérazade, ton gentil petit frère, les deux jeunes gens ivrognes, des étudiants et des étudiantes contents.

#### 6.6. Traduire (cf. 6.10):

أخر يزيد الصغير، كتاب جغرافيا فرنسي، قصّة عربيّة قديمة، سيّارة الأستاذ العربيّ الجديدة، القاضي ذو اللحية البيضاء، أستاذان جاهلان، الفتيان السكيران، الطالب غير الذكيّ، البنتان الزرقوا العينين، المعلّمة السمراء الوجه، حقيبتك الصغيرة السوداء، ولد غير لطيف، القضابا الصعبة الحديدة.

#### 6.7. Traduire (cf. 6.17):

Une voiture de couleur claire, la maison à la porte rouge, l'enseignante aux yeux bleus, un jeune homme à face jaune, une langue à grammaire difficile.

### 6.8. Traduire (cf. 6.18):

Le garçon est plus gentil que la fille. Cette pomme est plus rouge que l'autre. Il est plus calme qu'il ne l'était. C'est le plus beau. C'est la plus instruite. Les pays les plus développés. C'est trop simple pour être la vérité. Il est plus bête que méchant.

#### 7. LES DÉMONSTRATIFS

#### INVENTAIRE

Les démonstratifs s'organisent en deux plans, le premier centré sur le locuteur. Ils ont des formes pour les deux genres et les trois nombres de l'arabe. Seules les formes du duel ont des variations de cas.

#### 7.1. Démonstratifs de premier plan

|          | singulier             | duel                          | pluriel                          |
|----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| masculin | hāḍā اهذا<br>ce, ceci | hāḍāni هذان<br>ces deux(-ci)  | hā'ulā'i هؤلاء<br>ces, ceux-ci   |
| féminin  | hāḍihi 🎎              | hātāni هاتان<br>ces deux(-ci) | hā'ulā'i هؤلاء<br>ces, celles-ci |

Figure 7.1 : Les démonstratifs de premier plan

N.B. هنه a une variante rare هذه, d'où ماتان.

#### 7.2. + Démonstratifs de second plan

|          | singulier  | duel          | pluriel        |
|----------|------------|---------------|----------------|
| masculin | dālika ذلك | dānika ذانك   | 'ūlā'ika أولئك |
|          | cela       | ces deux(-là) | ces, ceux-là   |
| féminin  | tilka التا | tānika تانك   | 'ūlā'ika أولئك |
|          | cette, ces | ces deux(-là) | ces, celles-là |

Figure 7.2 : Les démonstratifs de second plan

N.B. Retenir, dans les deux plans, les différences entre prononciation et graphie (notamment des voyelles longues) et l'indifférenciation de genre au pluriel.

#### 7.3. Formes dissociées des démonstratifs

Les constituants morphologiques des démonstratifs, soudés dans l'usage normal, sont dissociés dans certains usages particuliers. C'est le cas si des pronoms personnels sont utilisés avec les démonstratifs. On a alors des formes La nous voici, ها نحن أو لاء ,la voici ها هي ذي nous voici etc. Dans ces formes dissociées, les composantes ont des graphies, et parfois aussi des formes phonétiques un peu différentes de la forme courante. On notera en particulier la forme ذي que prend l'élément démonstratif féminin.

N.B. Avec le pronom de première personne, la graphie est spéciale : ها منذا ou هانذا me voici.

Il y a aussi des usages, archaïques ou littéraires, où seule une partie des éléments est utilisée : ainsi, on pourra n'avoir que اع ceci ou خان cela.

## SYNTAXE DES DÉMONSTRATIES

Les démonstratifs modifient les noms déterminés, soit en tant que déterminatifs supplémentaires, soit en tant que qualificatifs. Dans tous les cas le démonstratif s'accorde en genre et en nombre (et éventuellement en cas) avec le nom qu'il modifie. Si le nom est au pluriel et désigne des entités non humaines, le démonstratif est au féminin singulier.

• Pour la grammaire arabe traditionnelle, la relation entre démonstratif et nom modifié est une apposition (ar. الدل).

D'autre part, les démonstratifs peuvent fonctionner seuls, comme pronoms.

# 7.4. • L'usage déterminatif des démonstratifs

Dans l'usage déterminatif, le démonstratif précède le nom qu'il modifie et sert uniquement à en préciser la localisation. Le nom modifié doit alors obligatoirement porter l'article défini.

| هذا الرجل       | cet homme : litt. « ce l'homme » |
|-----------------|----------------------------------|
| هذه الطالبة     | cette étudiante                  |
| تانك الفراشتان  | ces deux papillons-là            |
| أولئك المعلّمات | ces enseignantes-là              |
| هذه الزهور      | ces fleurs                       |
| تلك الأمور      | ces affaires-là                  |

#### 7.5. L'usage qualificatif des démonstratifs

• Dans l'usage qualificatif, le démonstratif suit le nom qu'il modifie et fonctionne alors moins comme localisateur que comme forme de renforcement ou de reprise. Ce sont d'ailleurs presque uniquement les démonstratifs du premier plan qui sont utilisés qualificativement :

ce livre [dont on a parlé].

#### 7. LES DÉMONSTRATIFS

♦ L'usage qualificatif est le seul possible lorsque le nom n'est pas déterminé par l'article mais l'est, soit par annexion, soit en tant que nom propre.

ce livre de grammaire

ce Yazid پزید هذا

tes professeurs, là

#### 7.6. + L'usage pronominal des démonstratifs

• Utilisés comme pronoms, les démonstratifs, surtout المناع et عنائل servent à reprendre une ou plusieurs phrases déjà évoquées. Ils peuvent alors remplir toutes les fonctions d'un nom déterminé: thème (cf. 16.1), sujet (cf. 16.12), etc. Le pronom démonstratif ne peut toutefois pas être en état d'annexion, ni modifié par un adjectif. Il peut seulement être modifié par une relative (cf. 18.4 sq.): أعرف ذلك أعرف ذلك c'est parfait, هذا جيد ceque tu dis là.

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 7**

# 7.1. Traduire (cf. 7.1, 7.2, 7.4):

Ces mots, ces deux amis, ces deux amies, cette chambre-là, ces gens-là, cette belle fille, cette vieille voiture-là, ces professeurs ignorants.

#### 7.2. Traduire (cf. 7.1, 7.2, 7.5):

Cet homme-là, ce vieux livre de géographie, ta voiture là, ces deux professeurs d'arabe, ces longs mois d'été, tes amis là, ces derniers jours.

#### 8. LES NOMBRES

Les nombres constituent un chapitre assez complexe de la grammaire arabe. On distingue les nombres cardinaux qui, comme « trois » ou « quinze », expriment une valeur numérique absolue, et les ordinaux qui, comme « troisième » ou « quinzième », indiquent un rang dans une série. L'arabe différencie, pour ces deux types de nombres, une série masculine et une série féminine, la première qui s'utilise avec des nombrés masculins, la seconde avec des nombrés féminins.

#### INVENTAIRE

#### 8.1. + Les cardinaux de 1 à 10

| nombre | masculin                | مذكّر  | féminin            | مؤننث      |
|--------|-------------------------|--------|--------------------|------------|
| 1      | wāḥid                   | واحد   | wāḥida(t)          | واحدة      |
| 2      | 'i tnan                 | أثنان  | 'itnatān           | اثنتان     |
| 3      | talāta(t)               | ثلاثة  | talát              | ثلاث       |
| 4      | 'arba <sup>C</sup> a(t) | أربعة  | 'arba <sup>C</sup> | أربع       |
| 5      | hamsa(t)                | خمسة   | hams               | خمس        |
| 6      | sitta(t)                | ستة    | sitt               | خمس<br>ستٌ |
| 7      | sab <sup>C</sup> a(t)   | سبعة   | sab <sup>C</sup>   | سبع        |
| 8      | tamāniya(t)             | ثمانية | tamānin            | ثمان       |
| 9      | tis <sup>C</sup> a(t)   | تسعة   | tisC               | تسع        |
| 10     | Cašara(t)               | عشرة   | Cašr               | عشر        |

Figure 8.1 : Les cardinaux de 1 à 10

N.B.1. Noter le marquage en genre tout à fait spécial : la série masculine porte un 3 alors que la féminine n'a pas de désinence!

N.B.2. L'arabe distinguant le singulier et le duel du pluriel, les deux premiers nombres ne sont guère utilisés en pratique pour nombrer. Ils servent soit comme pronoms : donnez-m'en deux اعطني اثنين أشنين أثنين أثن

#### 8.2. • Les cardinaux de 10 à 19

| nombre                                             | masculin                                                                                                                                                                                                                                                                  | féminin                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | 'aḥada <sup>C</sup> ašara<br>'ithā <sup>C</sup> ašara<br>talāṭata <sup>C</sup> ašara<br>'arba <sup>C</sup> ata <sup>C</sup> ašara<br>ḥamsata <sup>C</sup> ašara<br>sittata <sup>C</sup> ašara<br>sab <sup>C</sup> ata <sup>C</sup> ašara<br>tamāniyata <sup>C</sup> ašara | 'iḥdā <sup>C</sup> ašrata 'iṭnatā <sup>C</sup> ašrata ṭalāṭa <sup>C</sup> ašrata 'arba <sup>C</sup> a <sup>C</sup> ašrata ḥamsa <sup>C</sup> ašrata sitta <sup>C</sup> ašrata sab <sup>C</sup> a <sup>C</sup> ašrata tamāniya <sup>C</sup> ašrata tis <sup>C</sup> a <sup>C</sup> ašrata |

| nombre | مذكّر      | مؤننث      |
|--------|------------|------------|
| 11     | أحد عشر    | إحدى عشرة  |
| 12     | اثنا عشر   | أثنتا عشرة |
| 13     | ثلاثة عشر  | ثلاث عشرة  |
| 14     | أربعة عشر  | أربع عشرة  |
| 15     | خمسة عشر   | خمس عشرة   |
| 16     | ستة عشر    | ستٌ عشرة   |
| 17     | سبعة عشر   | سبع عشرة   |
| 18     | ثمانية عشر | ثماني عشرة |
| 19     | تسعة عشر   | تسم عشرة   |

Figure 8.2 : Les cardinaux de 10 à 19

N.B.1. Noter pour les unités la marque de genre analogue à celle des unités (sauf pour 11 et 12), et pour la dizaine le marquage inversé : un 3 seulement au féminin.

#### 8.3. ♦ Les cardinaux : les dizaines

| عشرون أغشرون<br>30 talātūna شلاثون<br>40 arba <sup>C</sup> ūna أربعون<br>50 hamsūna |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30 talātūna شلاشون<br>40 arba <sup>C</sup> ūna أربعون                               |  |
| 40 arba <sup>C</sup> ūna أربعون                                                     |  |
|                                                                                     |  |
|                                                                                     |  |
| ستّون sittûna                                                                       |  |
| 70 sab <sup>c</sup> ūna سبعون                                                       |  |
| عَانُونَ tamānūna                                                                   |  |
| 80 tamānūna عانون<br>90 tis <sup>c</sup> ūna تسعون                                  |  |

Figure 8.3: Les dizaines

On forme les nombres intermédiaires en rattachant le nom de l'unité (qui vient en tête, comme en allemand) à celui de la dizaine par le coordonnant و et. Les dizaines ne sont pas marquées en genre, mais les unités qui les accompagnent le sont : ainsi, 23, pour un nombré féminin, se dit ثلاث et 99, pour un masculin, se dira وعشرون.

Noter que la terminaison [ûna] est celle du pluriel masculin régulier (cf. 8.7).

#### 8.4 ♦ Les autres cardinaux

- Žéro se dit منفر. Il ne varie pas en genre.
- Cent se dit منة (cf. 2.21). Comme le suggère son suffixe, c'est un mot féminin: les centaines sont donc formées avec la série féminine des cardinaux de trois à neuf. Son pluriel est منات, mais il n'est pas utilisé dans la numération proprement dite. On dit منتان pour deux cents (c'est le duel de منتان) mais on dit خمس منة pour cinq cents.
- Le nombre des unités de centaine peut être écrit avec cent en un seul mot. Par exemple : 2.2.

On forme les nombres intermédiaires entre centaines en reliant le nom de la dizaine à celui de la centaine par على. Ainsi, cinq cent vingt se dit عشرون.

Mille se dit الله , pluriel الله , C'est un mot masculin. Les milliers sont donc formés avec la série masculine des noms d'unités. Ici, on utilise le pluriel à partir de trois selon la règle générale de l'arabe et on coordonne les nombres inférieurs avec و . On dit الهان pour deux mille et مسبعة الاف pour sept mille.

Million, مليون, pluriel ملايين, est masculin et fonctionne mutatis mutandis comme ألف Même chose pour milliard, مليار, pluriel مليير.

#### 8.5 ♦ Formation des ordinaux

بثان, et second se dit أولى, féminin أولى, et second se dit بثان, féminin أولى, et second se dit بثانية, féminin ثانية. De trois à dix, on forme les ordinaux sur le schème R1āR2iR3 et la racine du cardinal correspondant.

Par exemple, troisième se dit شالت, septième سابع. Les féminins correspondants se forment par adjonction du

suffixe 5.

- Onzième se dit حادي عشرة, féininin حادية عشرة, donc en réutilisant pour la dizaine le même composant que les cardinaux. Ce processus de formation est général pour le reste de la série, les unités reprenant les ordinaux de trois à neuf. Ainsi, le douzième se dit الثاني عشر الخامسة عشرة.
- \* Le ou la vingtième se dit العشرون: on reprend le cardinal en le dotant éventuellement de l'article. Jusqu'à 99ème, ce processus de formation est le même : le 41ème se dit الصابعة والسبعون et la 77ème والأربعون للاربعون.
- المئة Le cent-unième se dit المئة. Le cent-unième se dit والواحد , la cent-deuxième المئة والثاني عشر , etc. Le ou la millième se dit مئة والثاني عشر etc. Le ou la millième se dit والثاني عشر suite se forme selon le même processus.

#### 8.6 ♦ Formation des fractions

♦ Un demi se dit نصف, pluriel أنصاف.

Toutes les autres fractions, de 1/3 à 1/10, se forment sur le schème R1uR2R3¹ et la racine du cardinal correspondant. Les noms obtenus sont masculins et vont donc avec la série masculine des cardinaux. Leurs pluriels sont de schème « ʾaR1R2āR3 ». Ainsi 1/5 se dit مُلْنَانَ 2/3 مُنْسَانًا.

• En deçà du dixième, on exprime les fractions par la locution périsphrastique « عن «كنا به qui signifie littéralement une partie de « tant » où l'indéfini کنا « tant » est remplacé par le cardinal du dénominateur de la fraction. Ainsi, 1/100 se dit (جزء من مئة (جزء).

<sup>1.</sup> Sixième se forme sur la racine ancienne Isds/, d'où سادس. Noter aussi, bien qu'il ne s'agisse pas vraiment d'un nombre, que dernier se dit أخير. féminia أخيرة.

<sup>1.</sup> Le schème R1uR2uR3 est également admis.

#### SYNTAXE DES NOMBRES

# Syntaxe des numéraux cardinaux

#### 8.7 ♦ La forme des cardinaux

- Les cardinaux de 1 à 10 ont une déclinaison de triptotes, sauf 2 qui se décline comme un duel et, pour la série féminine, 8 qui se décline comme al ccf. 4.21).
- ♦ Les cardinaux de 11 à 19 sont invariables, c'est-à-dire qu'en toute position ils ont leur voyelle [a] finale.
- ♦ Les dizaines ont une déclinaison de pluriels masculins réguliers (cf. 4.20), bien qu'elles s'emploient indifféremment pour des nombrés masculins ou féminins. Les nombres intermédiaires entre les dizaines combinent donc la déclinaison de leur unité et celle de leur dizaine. Ainsi 25 a les variations suivantes :

|                                   | masculin                                                                                                 | féminin |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| nominatif<br>accusatif<br>génitif | hamsatun wa- <sup>C</sup> išrūna<br>hamsatan wa- <sup>C</sup> išrīna<br>hamsatin wa- <sup>C</sup> išrīna | •       |

est triptote de même que مليون . ألاف et son pluriel مليون . ألاف et son pluriel مليون . فقا et sont aussi, mais leurs pluriels sont diptotes (puisque quadrisyllabiques ; cf. 4.7 et 4.17). Les nombres qui intègrent ces éléments combinent leurs déclinaisons avec celles des autres composants.

Les cardinaux peuvent fonctionner, soit comme des

déterminatifs, soit comme des qualificatifs des nombrés.

#### 8.8 ♦ Les cardinaux comme déterminatifs

♦ Comme déterminatifs, ils se placent avant les nombrés¹. Comme déterminatifs, les nombres de 3 à 10 sont formellement en état d'annexion avec les nombrés, ces derniers étant au pluriel. On se rappellera leur marquage morphologique spécial (avec 3 pour les masculins).

| خمسة رجال  | cinq hommes  |
|------------|--------------|
| ثماني نساء | huit femmes  |
| ثلاثة كتب  | trois livres |
| عشر غرف    | dix chambres |

- N.B. On observera que l'accord des nombres avec le genre des substantifs s'applique qu'il s'agisse ou non d'humains : c'est là un cas à part dans la grammaire arabe (cf. 5.5).
- ♦ L'annexion entre nombre et nombré diffère de l'annexion « normale », entre deux substantifs, sur deux points : la première différence réside dans le fait que dans ce type d'annexion le nom principal est le deuxième, alors que dans l'annexion normale c'est le premier. Que l'on compare, en effet :
  - (1) كتب أطفال des livres d'enfants
  - (2) خمسة كتب cinq livres

Dans l'exemple (1), il est clair que le nom principal est qui est le premier nom du groupe : on parle de livres, et le fait que ce soit des livres d'enfants est une simple précision dont on pourrait à la rigueur se passer. Dans l'exemple (2)

<sup>1.</sup> Rappelons (cf. 8.1) que les nombres 1 et 2 ne sont jamais utilisés comme déterminatifs, le singulier et le duel des noms dispensant de cette fonction.

c'est encore كتب qui est le nom principal puisque l'on parle encore de livres et que le fait qu'il y en ait cinq peut être à la rigueur omis. Mais la grande différence avec (1) est qu'ici le nom principal est le second du groupe, pas le premier. On dira que l'on a ici une annexion à « tête après ». Ce type d'annexion se rencontre lorsque le premier nom a un rôle déterminatif par rapport au second (cf. 9).

- La seconde différence entre annexion normale et annexion entre nombre et nombré est la possibilité, dans cette dernière, d'ajouter un article défini au premier nom : en effet, une des manières de traduire les cinq livres est de dire الخصية كتب (pour un deuxième type de traduction, cf. 8.9). Nous avons donc là un deuxième cas où le nom en état d'annexion peut prendre l'article défini (sur le premier cas, cf. 6.16).
- ♦ Comme déterminatifs, les nombres de 11 à 99 ont avec les nombrés une relation grammaticale originale : le nombré est traité comme complément spécificatif, c'est-à-dire qu'il est au singulier et à l'accusatif indéterminé :

quinze hommes خمسة عشر رجلاً dix-huit femmes trente-trois livres عشرون كتاباً vingt chambres

♦ La structure de complément spécificatif, que nous avons déjà vue à propos des adjectifs (cf. 6.7 et 6.16), est fréquemment utilisée en arabe pour rattacher un déterminatif au nom qu'il modifie. Elle consistait, à l'origine, à rajouter le nom à l'accusatif indéterminé comme une précision apportée « après-coup ». Par exemple, dans أنا جاء خصلة عشر رجلاً est venu quinze hommes, on voulait dire primitivement quelque chose comme il en est venu quinze, d'homme(s). Puis

le lien entre ce composant et le reste de la structure s'est resserré, et la « précision après-coup » de facultative est devenue obligatoire. C'est ainsi que cette structure est devenue une des manières de rattacher un déterminatif au nom qu'il modifie.

N.B. Signalons que l'interrogatif fonctionnellement lié aux nombres, کم combien, est lui aussi suivi d'un complément spécificatif : ۶ کم کتاباً عندك combien de livres as-tu?

◆ Comme déterminatifs, les nombres cent, mille, un million et un milliard ainsi que leurs multiples sont grammaticalement en état d'annexion (« tête après ») avec le nombré, mais ce dernier reste au singulier :

cent gardes
مئة حارس
الله عشيقة
الله عشيقة

mille maîtresses

un million de dollars

un milliard d'étoiles

Mais dès que l'on ajoute à l'un de ces nombres des unités ou des dizaines, on retombe sous les régimes vus précédemment, car c'est la dernière tranche du nombre qui « gère » la relation grammaticale avec le nombré.

105 gardes مئة وخمسة حرّاس 1025 maîtresses ألف وخمس وعشرون عشيقة

N.B.1. Dans عشرون ألف ميل تحت البحار vingt mille lieues sous les mers, lc mot الف ميل ألف ميل بالمار complément spécificatif de عشرون, est bien à l'accusatif, mais étant en état d'annexion avec ميل il ne peut pas avoir de tanwin.

N.B.2. Noter l'usage particulier que représentent des expressions comme الف ليلة وليلة mille et une nuits, منة cent deux hommes, usage lié à l'impossibilité d'emploi de اثنان et واحد comme déterminatifs en arabe.

N.B.3. Le mot حُوالَي environ peut se mettre devant tout cardinal utilisé déterminativement pour préciser que la quantité en question n'est pas précise. Il est en état d'annexion avec le nombre modifié, le reste étant inchangé: عوالي منة شخص environ cent personnes.

#### 8.9 ♦ Les cardinaux comme qualificatifs

Comme qualificatifs tous les cardinaux se comportent de façon analogue : ils suivent le nombré et s'accordent avec lui en genre, nombre, cas (quand ils ne sont pas invariables) et détermination, exactement comme le fait un adjectif.

un [seul] homme

(les) cinq hommes

(les) cinq hommes

tes trois filles

dix nuits

les dix-sept nuits

les cent jours

♦ L'usage qualificatif des cardinaux est systématique si le nombré est en état d'annexion (cf. le troisième exemple ci-dessus). Il est souvent préféré aussi, chez les puristes, lorsque le nombré est déterminé par l'article. La raison de cette préférence apparaît si l'on compare le cas d'un nombré indéterminé et celui d'un déterminé : en effet, pour traduire trois hommes, on a, soit l'emploi déterminatif لا العلاقة والمالة المالة المالة المالة والمالة المالة والمالة والما

que la langue moderne utilise néanmoins de plus en plus.

♦ Signalons pour finir qu'en tant que qualificatifs les cardinaux sont considérés comme « intrinsèques » (cf. 6.13) et se placent souvent avant les autres adjectifs : on dit القصائد العشر الكبيرة les dix grandes odes.

# Syntaxe des numéraux ordinaux

#### 8.10 ♦ La forme des ordinaux

A l'exception de la série des ordinaux de 11 à 19, qui comme les cardinaux correspondants sont indéclinables, le reste des ordinaux se décline normalement, c'est-à-dire comme les adjectifs de même schème.

#### 8.11 ◆ Les ordinaux comme déterminatifs

Les ordinaux ne fonctionnent que peu comme déterminatifs, c'est-à-dire devant le nom modifié. *Premier* et *deuxième* le font assez facilement et même volontiers. Mais ensuite, et de façon assez curieuse, plus on s'éloigne, plus la tendance à l'emploi déterminatif s'amenuise pour devenir pratiquement nulle à *dixième*.

En fonction déterminative, les ordinaux sont toujours au masculin singulier, quels que soient le genre et le nombre du nom modifié. La relation grammaticale qu'ils entretiennent avec celui-ci est du type annexion. Enfin, ils ont, du point de vue de la détermination, les mêmes propriétés que les superlatifs (cf. 6.18).

أوّل فرصة ثاني مرّة la première occasion la seconde fois أول محاولات ثاني يوم les premières tentatives le second jour

#### 8.12 • Les ordinaux comme qualificatifs

Tous les ordinaux s'utilisent comme qualificatifs, c'est-à-dire après le nom modifié. Ils s'accordent alors en genre, nombre, cas (sauf les indéclinables) et détermination avec ce nom.

مرّة أولى الرجل الثالث غرفة ثالثة عشرة اليوم المئة والثالث

une première fois le troisième homme une treizième chambre le cent troisième jour

#### Syntaxe des fractions

#### 8.13 • La forme des fractions

Tous les schèmes de fractions ainsi que ceux de leurs pluriels sont triptotes et ont donc une déclinaison standard (cf. 4.15).

#### 8.14 • Fonctionnement syntaxique des fractions

♦ Les fractions fonctionnent exclusivement comme déterminatifs du nom qu'elles modifient. Elles n'ont pas de variation de genre. La relation grammaticale qu'elles entretiennent avec le nom modifié est en général du type annexion.

نصف المقاعد رُبع كيلو ثلاثة أرباع الطلبة la moitié des sièges un quart de kilo trois quarts des étudiants عشرا الناس

deux dixièmes des gens

• On rencontre cependant assez fréquemment une autre construction où la relation entre la fraction et le nom modifié est marquée par la préposition من de. C'est notamment le cas si le nom modifié est par ailleurs engagé dans une construction plus élaborée. On dira facilement ثلاثة أرباع من الطلبة المنابع الم

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 8**

# 8.1. Donner en toutes lettres les nombres suivants au masculin (cf. 8.1 à 8.6) :

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 59, 66, 34, 79, 48, 33, 115, 222, 349, 551, 909, 1254, 45455.

#### 8.2. Traduire en toutes lettres (cf. 8.7 sq.):

5 filles et 3 garçons, 5 écoles, 22 gardes, 9 mois, 33 élèves, 60 minutes, 24 heures, 150 ans, 36 photos, 365 jours, 4 sièges, 2 portes, 1255 professeurs, les 7 photos, tes 3 amis, ces 5 voitures-ci, les 3 filles, les 1.000 livres, tes 3 grands enfants.

#### 8.3. Traduire (cf. 8.5 et 8.10 sq.):

Le septième ciel, la quatrième épouse, le douzième mois, la quarante et unième victime, le troisième œil, le sixième sens.

#### 9. LE GROUPE NOMINAL

#### GÉNÉRALITÉS

Le groupe nominal est l'un des deux constituants les plus importants de la phrase arabe (le second étant le groupe verbal).

Le groupe nominal peut se réduire à un nom, généralement un substantif. Mais, plus souvent, à ce nom, que l'on appellera « nom-noyau », s'ajoutent diverses expansions qui permettent de déterminer et de particulariser l'entité à laquelle le nom renvoie. Ces expansions s'ordonnent avant ou après le nom-noyau selon des principes qui, en arabe, sont simples et systématiques.

- ♦ Les expansions qui viennent avant le nom-noyau sont de type déterminatif, c'est-à-dire qu'elles contribuent à situer ce nom par rapport à diverses échelles de référence comme l'espace, la quantité, le rang, etc.
- ♦ Les expansions qui suivent le nom-noyau sont de type qualificatif, c'est-à-dire qu'elles servent à accroître nos connaissances sur les aspects intrinsèques du nom-noyau : ses qualités, ses particularités, etc.

Nous allons examiner tour à tour ces divers types d'expansions.

#### LES EXPANSIONS DÉTERMINATIVES

Certaines de ces expansions ont déjà été vues dans les chapitres précédents, notamment les deux derniers. Nous allons les passer en revue en commençant par celles qui précèdent immédiatement le nom-noyau puis en nous éloignant par degrés pour arriver aux expansions qui peuvent en être le plus éloignées.

#### 9.1 ♦ Les nombres cardinaux

livres.

Lorsqu'il y en a dans un groupe nominal, les nombres cardinaux (cf. 8.1 sq.) précèdent immédiatement le nom-noyau. Nous avons vu (cf. 8.8) qu'il peut y avoir deux types de liens grammaticaux entre cardinal et nombré : l'état d'annexion « tête après » (cf. 8.8) ou le « complément spécificatif ».

Les groupes nominaux comportant des cardinaux peuvent être déterminés ou indéterminés. Pour déterminer un groupe nominal formé d'un cardinal et d'un nom, c'est le cardinal que l'on dote de l'article défini (mais cf. 8.9 pour une autre méthode). On opposera donc des paires comme : الخمس قصص cinq histoires, الخمس قصص الخمس قصص المنا عشر كتاباً les douze livres, الاثنا عشر كتاباً

N.B.1. Le nom (مضع , supposé désigner une quantité indéfinic entre 3 et 9, a même distribution et même fonctionnement que les nombres de 3 à 10: بضع نساء quelques femmes,

N.B.2. On peut rencontrer après un nombre l'expression

invariable en genre et supposée désigner une quantité indéfinie. On traduit généralement cette expression par et plus: عشرون ونيَّف 20 et plus.

#### 9.2 • Les démonstratifs

Les démonstratifs (cf. 7.1 sq.) se placent un rang derrière les cardinaux, s'il y en a, bien sûr. Le nom auquel ils s'appliquent doit être déterminé par l'article défini (cf. 7.4). On aura donc des paires comme : هذه الكتب ces livres, هذه الكتب ces 5 livres.

#### 9.3 • Les classificateurs

- ♦ Un rang derrière les démonstratifs, on peut trouver des classificateurs. Il s'agit d'une classe assez large de noms qui renvoient à diverses unités de mesure pouvant s'appliquer au nom-noyau : dans des groupes comme une poignée de dollars, un kilo de sucre ou un sac de pommes de terre, les noms poignée, kilo et sac sont des classificateurs. Ce type de mots est particulièrement fréquent lorsque le nom-noyau est de type collectif (cf. 5.1) et n'a pas été individué (cf. 5.2).
- ♦ En arabe, la relation entre classificateurs et nom-noyau peut être de trois types : annexion « tête après », complément spécificatif ou, comme en français, préposition du type de rattachant les deux éléments. Voici la même idée exprimée par une structure de chaque type :

une livre de viande une livre de viande une livre de viande

♦ Pour déterminer un groupe nominal à classificateur, on dispose de deux procédures différentes selon la relation qui

existe entre classificateur et nom-noyau. S'il s'agit d'une annexion, c'est évidemment le complément de nom qu'il faut déterminer. Ainsi, la forme déterminée du premier exemple ci-dessus est رطل اللحم la livre de viande. S'il s'agit de l'une des deux autres structures, c'est le classificateur qu'il faut déterminer. On dira: الرطل من اللحم من اللحم الرطل لحماً. Cette demière construction est la plus courante.

N.B. Des trois constructions ci-dessus, seules la première et la troisième sont compatibles avec un démonstratif portant sur le nom-noyau: رطل من هذا اللحم ou رطل من هذا اللحم une livre de cette viande. En effet, le complément spécificatif est toujours indéterminé et donc incompatible avec le démonstratif.

#### 9.4 ♦ Les modificateurs

C'est la classe la plus difficile à caractériser globalement. Ses membres précisent un aspect quantitatif ou qualitatif du nom-noyau et y sont reliés, soit par annexion, soit par la préposition ... Certains exigent un nom-noyau indéfini (ils sont codés «-» dans la table ci-dessous). D'autres demandent un nom-noyau défini (ils sont codés «+»). D'autres encore sont indifférents à la détermination du nom-noyau (nous les coderons «+/-»). Un seul exige un nom-noyau à l'état « nu », sans article ni tanwīn. Il est codé « 0 ».

| code | expression  | traduction               |
|------|-------------|--------------------------|
| +    | أغلبيّة     | la majorité de           |
| +/-  | أقل (من)    | moins (que/de)           |
| +/-  | أكثر (من)   | plus (que/de)            |
| +/-  | أي/أية (من) | n'importe quel(le)       |
| +/-  | بعض         | une partie de, certains  |
| +    | جميع        | la totalité de           |
| +    | شتی         | de nombreux              |
| +    | شیء من      | un peu de                |
| -    | عدة         | de nombreux              |
| +    | عدد من      | un certain nombre de     |
| +    | قدر من      | une certaine quantité de |
| +    | قليل من     | peu de                   |
| +    | کثیر من     | beaucoup de              |
| +/-  | کذا (من)    | tant (de)                |
| +/-  | كُلُّ (من)  | tout, tous, chaque       |
| +    | کلا / کلتا  | les deux                 |
| +/-  | كُم (منُ)   | ô combien de             |
| 0    | , Y         | aucun, pas de            |
| +    | مُختلف      | différents, divers       |
| +    | معظم        | la plupart de            |
| +/-  | نصف (ثلث)   | la moitié (le 1/3) de    |
| +    | نُفس ُ      | le/la même               |
| +    | نوع (من)    | une sorte de             |

Figure 9.1: Principaux modificateurs du groupe nominal

# Le fonctionnement de quelques modificateurs

Nous allons rapidement passer en revue, dans l'ordre du

tableau ci-dessus, ceux des modificateurs dont les particularités de fonctionnement appellent des explications spécifiques.

# 9.5 • Le modificateur (fém. اِيًّا)

En phrase affirmative, l'indéfini في suivi d'un nom indéterminé signifie n'importe quel, et suivi d'un nom déterminé (généralement pluriel) signifie n'importe lequel: من المضيوف n'importe quel livre, أي كتاب أي كتاب أي الضيوف n'importe lequel des invités. Le lien grammatical avec le nom-noyau est du type annexion « tête après ». Le féminin أيا est peu employé: أيا أحراة est plus fréquent que أي احراة signifie quelque, un(e) quelconque, quel(s), quelle(s): هل تلقيت أي رسالة as-tu reçu une quelconque lettre?, ٩ كتاب تريد quel livre veux-tu?

لم : En phrase négative, il signifie rien, pas le/la moindre أي i sert aussi d'interrogatif (cf. 15.10) et de relatif (cf. 18.3).

#### بعض 9.6 ♦ Le modificateur

- ♦ Il est souvent en annexion « tête après » avec un nomnoyau généralement défini. Selon le nombre de celui-ci, il a
  deux sens distincts : avec un nom singulier il signifie une
  partie de : بعض السنة une partie de l'année; avec un
  nom-noyau au pluriel il a le sens de certain(e)s : بعض النساء
  certaines femmes. On le trouve parfois seul, avec l'article
  défini. Il correspond alors au pronom certains :
  البعض يقول certains disent.
- Annexé à un pronom clitique et souvent repris comme complément à l'accusatif ou avec une préposition, il exprime la réciprocité : ainsi, يحبُ بعضُهم بعضًا ils s'aiment : litt.

certains d'entre eux aiment certains, ou يثق بعضنا بالبعض nous nous faisons confiance les uns les autres : litt. une partie d'entre nous a confiance en l'autre partie.

# كُلُّ 9.7 ♦ Le modificateur

Il est généralement en état d'annexion « tête après » avec le nom-noyau. Selon l'état et le nombre de celui-ci il a trois sens distincts :

- avec un nom défini singulier il signifie tout(e) le/la : كلّ toute l'année ;
- ♦ avec un défini pluriel il a le sens de tous/toutes les : كلّ toutes les femmes ;
- avec un indéfini singulier il signifie chaque: کلّ يوم chaque jour. Il ne peut modifier un indéfini pluriel que si celui-ci est quantifié: كلّ ثلاثة أيّاء tous [les] 3 jours. Il peut être utilisé à l'état indéterminé, soit suivi de كلّ من : من كلّ من : من chacun des deux parents, soit seul, avec le sens de chacun: الوالدين chacun en ce qui le concerne. Ce dernier usage est plutôt littéraire.

## 9.8 + Le modificateur کلا (fém. کلتا)

Curieusement, ce módificateur ést invariable en cas s'il est suivi d'un nom : رأيت كلتا البنتين j'ai vu les deux filles, mais se décline au duel s'il est suivi d'un pronom : أعرف je connais les deux.

## 9.9 ♦ Le modificateur ≥

Lorsqu'il est suivi directement du nom-noyau, il est en état d'annexion avec ce dernier qui est alors au génitif indéterminé: ! ... \( \) que de surprises...! Il a alors une valeur exclamative (cf. 16.17) qu'il ne faut pas confondre avec son utilisation comme interrogatif (cf. 8.8), cas où il est

suivi d'un complément spécificatif (et donc à l'accusatif). Relié au nom-noyau par la préposition نم il peut avoir l'une ou l'autre valeur : ! كم من الكتب autre valeur : ! كم من الكال إلى من الكال يورونه من الكتب combien d'argent as-tu (sur toi) ?

#### 9.10 ♦ Le modificateur Y

• C'est un des rares mots-outils de l'arabe qui exige un nom à l'état « nu », c'est-à-dire sans tonwin et sans détermination (cf. aussi 16.16). Le nom-noyau est obligatoiremen: à l'accusatif, et la construction dans son ensemble est une négation qui porte sur toute la classe des notions auxquelles renvoie le nom noyau: لا شيء لا المسكاد personne: litt. pas un, لا شيء vien, لا شيء d'il n'y a pas de solution à ce problème.

• Si le nom-noyau est qualifié par un adjectif, celui-ci sera, bien entendu, à l'accusatif, mais il pourra être, soit à l'état nu comme le nom-noyau: مُنْ عُنْهُ اللهُ عُنْهُ اللهُ عُنْهُ عُنْهُ عُنْهُ اللهُ عُنْهُ عُنْ عُنْهُ عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنْهُ عُنْهُ عُنْهُ عُنْهُ عُ عُنَاءُ عُنْهُ عُنْهُ عُنَاءُ عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَ

#### 9.11 ♦ Les gradateurs

- ♦ 11 s'agit le plus souvent d'élatifs (cf. 6.7) qui, en fonction de déterminatifs, servent à attribuer au nom-noyau un certain degré par rapport à la qualité ou à la quantité qu'ils expriment. Ils sont reliés au nom-noyau par une relation d'annexion (toujours à « tête après ») et sont invariables en genre et en nombre.
- ♦ Du point de vue de la détermination, les groupes nomnaux à gradateurs ont des propriétés très spéciales : si le nomnoyau est un singulier à valeur définie, il ne doit pas porter

l'article défini<sup>1</sup> : il est donc grammaticalement indéfini, mais le gradateur lui donne un sens de défini : أجمل بنت signifie *la plus belle fille*.

- Si le nom-noyau est un pluriel, alors il devra être défini (par l'article ou par annexion à un nom défini) mais le groupe obtenu sera alors triplement ambigu. En effet, un groupe nominal comme أجمل البنات peut signifier, soit les plus belles filles, soit la plus belle fille (il est alors équivalent à de plus beau dans les filles (mais en arabe moderne on dira plus facilement, dans ce cas, أجمل ما في البنات). C'est le contexte qui permettra de lever ce type d'ambiguïté.
- Pour spécifier le domaine de validité de l'élatif, par exemple pour dire la fille la plus belle de visage, on peut utiliser, on s'en souvient (cf. 6.7), un complément spécificatif ou prépositionnel. Ce qui est alors particulier, dans le cas des gradateurs, c'est que le complément spécificatif se place après le nom-noyau. On dit أجمل بنت رجهاً Le complément spécificatif doit même se placer après d'éventuels compléments de nom ou des adjectifs. Il faudra alors le chercher assez loin de son gradateur. On peut en effet avoir des expressions comme البنات المدير la fille du directeur la plus belle de visage, ou encore اقرى جميع هؤلاء الطلبة الأجانب في النحو tous ces étudiants étrangers en grammaire.

## 9.12 • Les ordinaux

Les ordinaux précèdent les gradateurs en tête de groupe nominal. L'inventaire des ordinaux déterminatifs est limité (cf. 8.11)¹. Ils sont en annexion (tête après) avec le nom-noyau et sont invariables en genre et en nombre. Du point de vue de la détermination, ils ont des propriétés très proches de celles des gradateurs. Ainsi, le groupe ثاني طالباً est grammaticalement indéterminé mais sémantiquement déterminé et signifie la seconde étudiante et non une seconde étudiante (qui se dit ثانية ثانية).

#### 9.13 ♦ Les extracteurs

Ce sont احدى un [des], féminin إحدى, et بعض certains [des]. Ils se placent en tête de groupe nominal et sont reliés à ce qui suit par annexion (tête après) ou, plus rarement, par من. Le nom-noyau doit être formellement déterminé et au pluriel.

- Quant à بعض, son usage comme extracteur, c'est-à-dire avec un nom déterminé et au pluriel, présente une ambiguïté sémantique : بعض أصدقائي peut en effet signifier soit certains de mes amis, soit un (certain) de mes amis.

<sup>1.</sup> S'il porte l'article, le sens est tout autre : ainsi أجمل البيت signifie ce qu'il y a de plus beau dans la maison, la plus belle partie de la maison et non la plus belle maison qui se dit أجمل بيت avec un nom-noyau indéfini!

l. Il faut considérer comme des sortes d'ordinaux les mots أخر dernier et اخر reste [de] qui se comportent de façon tout à fait analogue.

#### 9. LE GROUPE NOMINAL

## 9.14 • Récapitulation sur les déterminatifs

Le schéma ci-dessous résume l'ordre de placement des divers déterminatifs du nom :

7 6 5 4 3 2 1 Nom-noyau

1:cardinaux4:modificateurs2:démonstratifs5:gradateurs3:classificateurs6:ordinaux

7: extracteurs

Figure 9.2 : Les déterminatifs du nom

#### LES EXPANSIONS QUALIFICATIVES

Les expansions qualificatives suivent le nom-noyau et en précisent le contenu (compréhension) et non plus la portée (extension) comme faisaient les déterminatifs. Les principales expansions qualificatives ont déjà été vues et ne seront rappelées ici que pour mémoire, notamment les compléments de nom, et les adjectifs.

# 9.15 + Le complément de nom (ar. مُضاف إليه)

Nous retrouvons ici l'annexion, mais la « vraie », celle à « tête avant » (cf. 4.14) : le complément de nom est en effet le premier des qualificateurs du nom-noyau, ce dernier formant avec lui, on s'en souvient (cf. 4.12), un tout inséparable. On rappellera rapidement ici que le complément de nom est au génitif et que son statut de détermination se répercute sur celui du nom-noyau.

## 9.16 ♦ Les adjectifs

• Rappelons que, lorsqu'un nom est spécifié à la fois par un complément de nom et par un adjectif, ce dernier se place après le complément (cf. 6.9) et même après l'adjectif qualifiant éventuellement ce complément: كتاب أختى le beau livre de ma petite sœur.

9. LE GROUPE NOMINAL

- Il n'y a donc aucun doute sur le fait que l'adjectif est seulement le second qualifiant du nom, après le complément de nom (et ses propres qualifiants). On se souviendra également (cf. 6.13) que si plusieurs adjectifs qualifient un même nom, leur rang par rapport à ce nom obéit au principe sémantique selon lequel les plus intrinsèques viennent d'abord. Enfin, on se souviendra que l'adjectif s'accorde en genre, nombre, cas et détermination avec le nom-noyau et que cet accord tient normalement compte du statut humain ou non humain du nom (cf. 6.8 sq.).
- Ce dernier principe a une conséquence particulière lorsque c'est un élatif (cf. 6.7) qui est utilisé comme qualificatif. Dans ce cas, et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un usage comparatif (cf. 6.18), l'élatif doit, comme tout adjectif, s'accorder en genre, nombre, cas et détermination avec le nom-noyau. Comme qualificatifs, les élatifs ont généralement un féminin de schème RluR2R3 et un pluriel de schème RluR2aR3 (mais d'autres schèmes de pluriels sont possibles). On se souviendra donc du contraste entre l'usage déterminatif, où l'on dit أكبر مدرسة الكبرى العربية الكبرى المدرسة المدرسة الكبرى المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة الكبرى المدرسة المدرسة

#### 9.17 ♦ Les phrases adjectivales

Parfois une phrase que l'on forge soi-même permet mieux de qualifier un nom que ne pourrait le faire n'importe

quel adjectif. De telles phrases, ayant une fonction d'adjectif, sont dites phrases adjectivales. Les relatives (cf. 18.4) en sont des exemples typiques, mais l'arabe en connaît d'autres.

La contrainte syntaxique générale que doivent respecter toutes les phrases adjectivales est l'obligation de contenir un pronom qui renvoie au nom-noyau.

Ainsi, dans le groupe nominal بنت أعرف أخاها une fille dont je connais le frère : litt. « une fille je connais frère-d'elle », c'est le pronom féminin singulier الله cliticisé à الله (cf. 11.3) qui renvoie au nom-noyau بنت et assure ainsi la cohésion du groupe nominal. Dans بنات يتكلّمن كثيراً des filles [qui] parlent beaucoup, c'est l'accord du verbe يتكلّمن avec « l'antécédent » بنات qui remplit cette fonction.

## 9.18 + L'apposition (ar. بُدُل)

L'apposition consiste à spécifier un substantif par un autre substantif, indépendant du premier, mais ayant le même cas que celui-ci. Le nom-noyau comme le nom en apposition doivent obligatoirement être déterminés (par l'article ou par annexion).

L'appositif peut être un nom propre : c'est le cas dans des expressions comme الرئيس فلان le président Untel.

L'appositif se place après le complément du nom, l'adjectif et la phrase adjectivale. On dira donc, par exemple, l'adjectif et la phrase adjectivale. On dira donc, par exemple, ou le président de la république. Untel, ou القائد العربي الكبير فلان le grand chef arabe, Untel, ou مديقنا الذي تعرفونه فلان notre ami que vous connaissez, Untel.

Enfin, comme pour les adjectifs, plusieurs appositifs peuvent se succéder : الزعيم الكبير محرّر الوطن فلان le grand dirigeant, libérateur de la nation, Untel.

#### 9.19 ◆ Les corroboratifs

- La corroboration (ar. توكيد) consiste à spécifier le nom-noyau avec une valeur d'insistance ou de confirmation. Les corroboratifs forment une petite classe de noms qui remplissent cette fonction. Ils ne peuvent spécifier qu'un nom déterminé. Ils ont le même cas que le nom-noyau et doivent obligatoirement porter un pronom clitique qui renvoie à celui-ci: الدير نفسه le directeur lui-même: litt. « le directeur âme-[de]-lui »; الجيران كلّه tous les voisins: litt. « les voisins tout-[de]-eux ».
- Les principaux corroboratifs sont, pour la corroboration d'identité, مين, pluriel اثنفس, et, et le plus archaïque عين, et, pour la corroboration de totalité, les mots كلا عكل بجميع de كلا عكل بجميع comme modificateurs et qui fonctionnent aussi, en position qualificative, comme corroboratifs.

## 9.20 ♦ Récapitulation sur les qualificatifs

Le schéma ci-dessous résume l'ordre de placement des divers qualificatifs du nom :

| nom-noyau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|---|---|---|---|
|           |   |   |   |   |   |

: complément de nom 3: phrases adjectivales

2: adjectifs 4: appositifs

5: corroboratifs

Figure 9.3: Les qualificatifs du nom

<sup>1.</sup> Comme corroboratif de pronom ou comme objet d'un verbe. غلس a valeur de réfléchi : فلس الساسة الساسة المالية المال

## 9.21 ♦ Le groupe nominal

En théorie, les plus grands groupes nominaux de l'arabe peuvent compter jusqu'à douze types d'expansions, correspondant à l'une des sept fonctions déterminatives et/ou cinq fonctions qualificatives présentées ci-dessus et résumées dans les schémas des figures 9.2 et 9.3. En pratique, des chaînes aussi complexes sont rares, car entre les divers types d'expansions il peut exister, pour des raisons formelles ou sémantiques, certaines incompatibilités. Par contre, il faut compter avec le fait que des expansions peuvent avoir plus d'un représentant si elles sont « récursives » ou « itératives ».

- ♦ L'annexion est **récursive**: un complément de nom peut lui-même être en état d'annexion, cette opération peut s'appliquer jusqu'à trois ou quatre fois (cf. 4.12). Il en va de même pour les phrases adjectivales (cf. 9.17).
- ◆ L'expansion adjectivale est itérative : plusieurs adjectifs peuvent s'appliquer au même nom-noyau (cf. 6.13).

En tout cas, si plusieurs expansions modifient le même nom-noyau, elles le font, normalement, dans l'ordre vu ci-dessus et qui caractérise la structure du groupe nominal arabe.

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 9**

## 9.1. Traduire (cf. 9.15 et 9.21):

ثاني أشهر جامعة عربيّة، إحدى أذكى الطالبات، كلّ ذلك، بعض كتب النحو تلك، مديرة المدرسة السيّدة فالنة

المحترمة، نصف هذه المئتي صورة، أحد الاثني عشر صحفيًا، ثالث أكبر صحيفة في البلاد، الخمسون أستاذا جامعيًا، أجمل القصص.

#### 9.2. Traduire (cf. 9.15 et 9.21):

Les plus beaux poèmes arabes, les premières étudiantes étrangères, le jour le plus long de l'année, une partie de ces trente étudiants, beaucoup de ces informations, le troisième plus grand navire, les trois quarts des habitants de la planète, tous ces petits problèmes, les cinq dernières minutes, la guerre de cent ans.

9.3. Mettre un (+) devant les groupes nominaux déterminés, un (\*) devant les groupes grammaticalement indéterminés mais sémantiquement déterminés et un (-) devant les autres (cf. 9.13 sq.):

كلّ هذه الأيّام، بعض كتب النحو، مئة وخمسون كتاباً، بعض الناس، أكبر مقهى، بنت طويلة القامة، بيت أوسع، أوسع بيت، ثاني معلّم، طالبة عربيّة ذكيّة العينين، أخو المدير هذا، أعنف زلزال في تاريخ أوروبًا، أيّ تلميذ ذكيّ.

## 10. LES PRÉPOSITIONS

#### GÉNÉRALITÉS

Les prépositions sont des « particules » (ar. صروف), mots-outils précédant des noms, des groupes nominaux, ou des pronoms et en précisant la fonction. Deux types de mots font office de prépositions : une dizaine de « vraies » prépositions (ar. حروف الجر), et d'autre part un nombre important d'anciens circonstanciels (ar. عروف العرف) jouant aujourd'hui le même rôle que les prépositions mais ayant certaines propriétés spécifiques (cf. 10.12). Nous les appellerons « quasi-prépositions ». Le groupe prépositionnel, groupe nominal introduit par une préposition ou une quasi-préposition, joue un rôle important dans la syntaxe de l'arabe (cf. 16.10 sq.).

#### INVENTAIRE DES PRÉPOSITIONS

## Les prépositions

## 10.1 ♦ Liste des prépositions

Voici les prépositions de l'arabe avec des indications sur leurs équivalents français les plus proches.

| ا المراد و المراد المرا | vers, pour, à, jusqu'à avec, au moyen de, à, dans jusqu'à sur, contre de, tiré de, à propos de dans, en, concernant comme, en tant que à, pour, de de, en, en fait de depuis, il y a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figure 10.1 : Les prépositions de l'arabe

## Remarques générales sur les prépositions

#### 10.2 • Quelques alternances de forme

♦ Lorsque les prépositions précèdent des pronoms, ces derniers ont toujours la forme clitique (cf. 11.3) et forment donc avec les prépositions un mot unique. Lorsque cette cliticisation met en contact un pronom de troisième personne (cf. 11.6) à voyelle [u] avec une voyelle [i] ou une diphtongue [ay] de préposition, la voyelle [u] du pronom se change en une voyelle [i] sentie comme plus « harmonique » avec les timbres [i] et [ay]¹: ainsi, /bi#hunna/ devient [bihinna] avec elles, /fii#humaa/ devient [fiihimaa] en eux deux, /'ilay#hum/ devient ['ilayhim] vers eux, /Calay#hu/

<sup>1.</sup> Cette harmonisation de la voyelle [u] des pronoms de troisième personne se produit aussi si ces pronoms sont cliticisés à des noms ou des verbes se terminant par [i] ou [ay]: ainsi, /çaynay#hu/ devient [çaynayhl] ses deux yeux, /'udçi \*humaa/ devient ['udçihimaa| invite-les tous deux.

devient [Calayhi] sur lui.

## VALEURS DE QUELQUES PRÉPOSITIONS

## 10.3 ♦ La préposition —

Cette préposition est un monosyllabe de structure CV: elle doit donc se cliticiser au mot qui suit (cf. 3.1). Sémantiquement, le avec qu'exprime cette préposition est exclusivement instrumental, équivalent à au moyen de. Ainsi, je dessine avec un crayon se traduit bien par أرسم بقام mais je dessine avec mon frère ne peut se traduire qu'avec و (cf. ci-dessous). Noter aussi la valeur de localisation de يعمل: يعمل: il travaille dans un bureau.

# متًى 10.4 ♦ La préposition

peut fonctionner comme préposition, mais aussi

#### من La préposition من

Cette préposition est terminée par une consonne sans voyelle. Lorsqu'elle est suivie d'un mot commençant par deux consonnes, on doit donc insérer entre les deux une voyelle prosthétique [i] (cf. 1.10). On se souviendra d'autre part (cf. 2.24) de la tendance qu'a cette préposition (ainsi que a s'assimiler graphiquement à certains mots. Nous verrons d'ailleurs (cf. 11.5) que ces prépositions exigent une forme spéciale du pronom clitique de première personne عنى.

• Sémantiquement, عن se caractérise par sa valeur dynamique et exprime souvent l'éloignement, la distance : ! التعد عني éloigne-toi de moi! Cette préposition introduit le complément indirect d'un certain nombre de verbes pour exprimer une nuance de défaut, de manque : انشغل عن عمله il fut distrait de son travail.

## هي 10.6 ♦ La préposition

Cette préposition n'a pas seulement une valeur spatiale : في بيتنا dans notre maison, mais aussi une valeur temporelle : في يومين dans/en deux jours.

## 10.7 ♦ La préposition ≼

C'est aussi un monosyllabe CV qui se cliticise au mot qui suit. Elle a pour particularité de ne jamais se cliticiser aux pronoms. Pour dire comme toi, il faut donc cliticiser le pronom à la quasi-préposition غم semblable et dire : امثلك ♦ Sémantiquement on notera que la préposition خوبل peut avoir deux valeurs : كرجل signifie, soit comme un homme, soit en tant qu'homme, alors que لم n'a que le premier sens. On notera aussi كما يفعل اللموم خوبل وسورة والمعاونة والمعاونة

## 10.8 ♦ La préposition \_\_

Autre préposition CV et donc clitique. Sa cliticisation à un nom portant l'article défini a des effets particuliers à l'écrit (cf. 1.23). D'autre part, la voyelle de cette préposition varie selon ce qui la suit : si c'est un nom, elle a la voyelle [i]: لرجل, à/pour un homme, mais si c'est un pronom elle a la voyelle [a]: لرجل à/pour toi, لمن pour elles sauf en ce qui concerne la première personne : مراور المراورة المراورة

♦ La préposition ☐ est l'un des outils principaux d'expression de la possession en arabe.

Nous savons déjà (cf. 4.12) que le moyen le plus ancien d'expression de cette notion est l'état d'annexion. Mais, à bien y regarder, ce moyen n'est pas très souple : on ne peut pas l'utiliser par exemple pour dire une voiture de Yazid, car Yazid étant un nom propre et donc déterminé, le nom qu'il spécifie se trouve par là même automatiquement déterminé (cf. 4.14) : سيارة يزيد ne peut donc signifier que la voiture

de Yazid. En pareil cas, la préposition المناطقة permet la construction سيارة ليزيد une voiture de Yazid: litt. « à/pour Yazid »¹. Cette solution est également utilisée si l'état d'annexion est senti comme trop bizarre: on dira كاتب الدولة للسياحة le secrétaire d'État au tourisme plutôt que l'impraticable كاتب دولة السياحة.

♦ Enfin, I peut exprimer la destination: الكولاد pour les enfants, et, avec un nom verbal (cf. 14.6) la visée: التعليم pour l'enseignement.

## مند La préposition مند

Cette préposition est essentielle dans l'expression du temps. On notera qu'elle sert autant à exprimer la durée : at autant à exprimer la durée : i et dudie l'arabe depuis un an, que la date : رأيت منذ يسمين je l'ai vu il y a deux jours.

Enfin, منذ peut également être suivie d'un verbe (précédé ou non de la conjonction أن que) et fonctionne alors comme subordonnant temporel avec le sens de depuis que: (منذ (أن) منذ depuis qu'il a réussi à l'examen...
N.B. Il existe une variante archaïque de منذ , à savoir ...

## من 10.10 + La préposition

tout comme عن, se termine par une consonne et implique donc l'insertion d'une voyelle prosthétique entre elle et le mot suivant s'il commence par deux consonnes. Cette voyelle

<sup>1.</sup> Cf. 10.11 ci-dessous.

<sup>1.</sup> Un énoncé commençant par un groupe prépositionnel introduit par בי correspondra donc souvent, en français, à un énoncé avec le verbe avoir: מוני l'éléphant a une longue trompe : litt. « à l'éléphant une trompe longue ». Il y a, nous le vertons plus loin, d'autres moyens encore d'exprimer la possession en arabe. La nuance spécifique qu'apporte la préposition dest celle de propriété, soit légale, soit naturelle.

est, conformément aux règles (cf. 1.15), la voyelle [i], sauf si le mot suivant commence par l'article défini : la voyelle à ajouter à من الاقتصاد est alors [a]. Ainsi, on a من اقتصاد économie, mais من الاقتصاد d'une

Sémantiquement, من في فيه فيه فيه فيه فيه فيه de là-bas, mais aussi la matière من هناك de bois, le point de départ من من الآن à partir de maintenant, etc. Souvent elle relie un déterminatif au nom-noyau qu'il modifie (cf. 9.1 sq.).

Suivie d'un nom renvoyant à une qualité abstraite comme النادر l'étrange ou النادر le rare, cette préposition est utilisée dans des énoncés exprimant un jugement appréciatif: ... il est étrange que...: litt. « de l'étrange que... », ... il est rare que...: litt. « du rare que... » (cf. 16.10).

## INVENTAIRE DES QUASI-PRÉPOSITIONS

L'inventaire des quasi-prépositions est plus difficile à faire que celui des prépositions : en effet, on peut parfois se demander si un mot doit être inclus dans cette liste ou s'il ne vaut pas mieux continuer à le considérer comme un simple nom à l'accusatif. Voici la liste des mots dont le fonctionnement comme quasi-prépositions est le moins discutable.

#### 10.11 ♦ Liste des principales quasi-prépositions

| Λ | أسفل                              | sous, en-dessous de         |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Δ | أمام                              | devant, en face de, face à  |
| Λ | بُعد                              | après, à la suite de        |
| Δ | بُين                              | entre                       |
| Λ | تُحت                              | sous                        |
|   | جُنب<br>حُول                      | à côté de, près de, contre  |
|   | حُول                              | autour de, concernant       |
|   | خارج                              | à l'extérieur de, hors de   |
|   | خلال                              | à travers, en, par          |
| Δ | خلف                               | derrière                    |
|   | داخل                              | à l'intérieur de, dans      |
|   | دُون                              | sans, en deçà de            |
| Λ | شمال                              | à gauche de                 |
|   | شمال<br>ضِدً                      | contre                      |
|   | عبر                               | à travers                   |
|   | Jie.                              | chez. à                     |
| Λ | عند<br>فَوق<br>قبل<br>قرب<br>لَدي | au-dessus de, sur           |
| Δ | مُرا                              | avant                       |
|   | مُ                                | près de                     |
|   | ادب                               | auprès de, à                |
|   | 18                                | •                           |
|   | مثل                               | comme                       |
|   | مع                                | avec, en compagnie de, pour |
|   | نحو                               | vers, environ               |
| Λ | وراء                              | derrière                    |
| Λ | يسار                              | à gauche de                 |
| Δ | يمين                              | à droite de                 |

Figure 10.2 : Principales quasi-prépositions de l'arabe

## Remarques générales sur les quasi-prépositions

## 10.12 ♦ Caractères spécifiques des quasi-prépositions

Deux choses différencient quasi-prépositions et prépositions : d'unc part une préposition peut éventuellement précéder une quasi-préposition, alors qu'une préposition n'en précède presque jamais une autre, et d'autre part, une quasi-préposition peut ne pas être suivie d'un nom ou d'un pronom alors qu'une préposition doit obligatoirement l'être. La voyelle finale [a] des quasi-prépositions est un accusatif caractérisant leur statut primitif de compléments circonstanciels (cf. 15.18). Si la quasi-préposition est précédée par une préposition, cette voyelle devient [i], marque du génitif assigné par toutes les prépositions.

Les quasi-prépositions marquées « A » dans la figure 10.2 peuvent être employées adverbialement, c'est-à-dire non suivies de nom ou de pronom. Elles ont alors une voyelle finale [u], même si elles sont précédées par une préposition. Pour تحت, par exemple, on peut avoir les cas suivants : باس من تحت الشجرة il s'assit sous l'arbre, et جلس من تحت الشجرة والاعتادة at s'assit en dessous de l'arbre, et جلس من بالمنافقة والعامة والمنافقة والعامة والعامة والمنافقة والعامة والعامة

## VALEURS DE QUELQUES QUASI-PRÉPOSITIONS

## لون 10.13 ♦ La quasi-préposition

Souvent précédée de la préposition ب, elle a le sens de sans : بدون صعوبة ,دون صعوبة sans difficulté. Elle

#### مند 10.14 ♦ La quasi-préposition

Elle gardc sa valeur initiale de localisation spatiale ou temporelle dans des exemples comme غند منتصف الليل منتصف الليل منتصف الليل منتصف أل مند منتصف الليل منتصف أل مند منترق الطرق الطرق الطرق aminuit ou عند منترق الطرق الطرق الطرق الطرق da croisée des chemins. Mais son rôle essentiel aujourd'hui est dans l'expression de la possession. C'est la manière la plus courante et la plus neutre de rendre cette relation. Elle convient aussi bien pour le concret: مندي سيّارة j'ai une voiture, que pour l'abstrait : مندي موعد j'ai un rendez-vous. La nuance spécifique qu'elle exprime est celle de disposition : dans le premier exemple ci-dessus, la voiture peut ne pas être la propriété de celui qui dit la phrase.

## لدى 10.15 ♦ La quasi-préposition

Ce mot, se terminant par هي a le même comportement que على ct الله ct إلى (cf. 10.2). Sémantiquement, ce mot sert lui aussi à l'expression de la possession. Il est adapté à l'expression de la possession abstraite : il s'emploie en effet plutôt avec des mots comme انطباع impression ou القتراح suggestion, qu'avec des mots concrets.

## 10.16 ♦ La quasi-préposition ←

Elle traduit le avec d'accompagnement (cf. 10.3) et aussi la solidarité: être avec/pour quelqu'un (antonyme مند sert aussi à l'expression de la possession. Sa nuance de sens est celle de disposition: ؟ معك فلوس tu as de l'argent [sur toi]? مع a un emploi adverbial à l'accusatif indéterminé: معا ensemble.

#### **SYNTAXE**

## 10.17 ♦ Le groupe prépositionnel

Prépositions et quasi-prépositions assignent le génitif au premier terme nominal qui les suit : في مدرستنا dans notre école, مع المعلّمين avec les enseignants.

Prépositions et quasi-prépositions forment avec le groupe nominal qui les suit un groupe prépositionnel. Ce groupe est déterminé si le nom-noyau du groupe l'est. Ainsi, dans ce beau village est un groupe prépositionnel déterminé, alors que في قرية جميلة dans un beau village est indéterminé. On prendra garde au fait qu'un groupe prépositionnel qui contient une construction avec gradateur (cf. 9.11), comme عن أجمل بنت avec la plus belle fille, est grammaticalement indéterminé, comme le montre le tanwin de vir mais sémantiquement déterminé. Comme pour les groupes nominaux, le caractère déterminé ou non des groupes prépositionnels joue un rôle important dans le fonctionnement syntaxique de la langue (cf. 16.10).

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 10**

#### 10.1. Traduire:

ني كلّ مكان، منذ زمن طويل، كجميع الشعوب، حتّى النصر، من المحيط إلى الخليج، لجميع هذه المشاكل الخطيرة، في يوم واحد، منذ بداية هذا القرن، من الشعب وللشعب، عن كلّ ذلك، في أحد الأيّام القريبة، حتّى اليوم، بكلّ الوسائل.

#### 10.2. Traduire:

Pour toutes ces raisons, jusqu'à l'année prochaine, dès (= depuis) maintenant, de loin, comme d'habitude, pour les étudiants et les professeurs, il y a un mois, avec des moyens limités, pour une période d'une année.

#### 10.3. Traduire:

أمام الناس، بعد منتصف الليل، عند أخي، فوق البيت، بين الشجرتين، مع جميع الأصدقاء، نحو المدينة، خارج الجامعة، تحت الطاولة الخشبية الصغيرة، دون أيّ خجل، وراء البنت، يمين أكبر مقهى، ضدّ كلّ اقتراحات المدير، خلال أسبوعين، بدون عمل، داخل المسجد، أمام الأساتذة، فوق، حول البيت الأبيض، لدى المدير، قبل سنتين، من وراء.

10.4. Mettre un (+) devant les groupes prépositionnels déterminés, un (\*) devant les groupes grammaticalement indéterminés mais sémantiquement déterminés et un (-) devant les autres :

في بيت قريب، تحت أي شجرة، داخل كل هذه المغارات، وراء جبال عالية، تحت المحيط، لأول مرّة، بين صفحتين، قبل ذلك، في خامس كتاب، عند منتصف الليل، كولد صغير، إلى النهاية.

#### 11. LES PRONOMS

#### GÉNÉRALITÉS

Les pronoms<sup>1</sup> sont des outils grammaticaux permettant de faire référence à des notions en général déjà évoquées ou présentes dans la situation de dialogue ou à l'esprit de l'interlocuteur.

Du point de vue conceptuel, les pronoms de l'arabe sont organisés en deux plans : le plan de l'interlocution et celui de la référence. Le premier, qui réfère obligatoirement à des entités humaines (cf. 5.4), inclut ce que l'on appelle traditionnellement « la première personne » (ar. متكلّم litt. locuteur) et la « deuxième personne » (ar. Litt. interlocuteur). Dans ce plan, les oppositions de genre et de nombre ont une interprétation naturelle immédiate puisqu'il s'agit des entités impliquées dans l'acte de communication. Le second plan, celui de la référence, inclut ce que l'on appelle traditionnellement la « troisième personne » et que l'arabe nomme plus justement غائب (litt. absent). Dans ce plan, les pronoms peuvent référer, soit à des entités humaines, soit à des entités non humaines. Dans ce dernier cas, c'est le pronom féminin singulier qui prend en charge la référence aux entités au pluriel quel que soit leur genre (cf. 5.5).

Morphologiquement, le système des pronoms connaît en arabe deux séries : une série de pronoms « libres » qui sont des mots phoniques et graphiques indépendants (cf. 3.1), et une série de pronoms clitiques (cf. 3.2) qui s'attachent au mot qui précède, que ce soit un nom, un verbe ou une particule. La forme des pronoms clitiques peut varier selon la catégorie du mot qui précède ou selon sa terminaison. Mais ces variations sont à la fois régulières et limitées (cf. 11.5 sq.).

#### INVENTAIRE

## 11.1 ♦ Les pronoms libres

|           | singulier | duel               | pluriel            |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 1. commun | 'anā പി   |                    | naḥnu نحن          |
| 2. masc.  | أنت anta  | أنتما antumā'      | أنتم antum'        |
| 2. fém.   | أنت anti' | أنتما antumā أنتما | أنتنُ antunna أنتن |
| 3. masc.  | huwa هي   | humā لهما          | hum 📥              |
| 3. fém.   | مي hiya   | humā La            | hunna مُنْ         |

Figure 11.1: Les pronoms libres

#### 11.2 • Remarques générales sur les pronoms libres

On notera que, pour la première personne, il n'y a ni opposition de genre ni opposition duel/pluriel.

On notera aussi que pour les deux autres personnes l'opposition de genre n'existe pas au duel, et que ceux-ci sont en fait les pluriels masculins auxquels on a ajouté la terminaison [5] du duel. On peut en outre penser que les pluriels féminins sont à l'origine formés par l'adjonction d'un [na] du

<sup>1.</sup> On entendra ici par **pronom** exclusivement les « pronoms personnels » dont l'inventaire sera donné ci-dessous.

féminin pluriel aux pronoms masculins correspondants, et que cette consonne s'est géminée au [m] final de ceux-ci.

Signalons que les pronoms هما انتم, lorsqu'ils précèdent un mot commençant par deux consonnes, ont une voyelle prosthétique de timbre [u] et non pas [i] comme le voudrait la règle générale (cf. 1.15): on dira par exemple انتم الذين، c'est vous qui... Cette particularité est sans doute le vestige d'anciennes formes همو انتمو de ces pronoms, que l'on trouve parfois dans l'ancienne poésie.

En ce qui concerne le pronom de première personne singulier, il semble bien que le I final soit en fait purement orthographique car la prononciation attestée est en fait ['ana] (cf. d'ailleurs 7.3).

L'opposition de genre à la deuxième personne singulier ne reposant que sur la voyelle brève finale, la voyelle [i] du féminin échappe aux règles de pause (cf. 1.27).

Enfin on notera pour les pronoms de troisième personne singulier l'existence des variantes phonétiques [hwa] et [hya], parfois utilisées en poésie à condition que le mot précédent soit un clitique à voyelle brève : et lui..., est prononcé [wahwa] si le mètre l'exige.

## 11.3 ♦ Les pronoms clitiques

|                                                         | singulier                           | duel                                                | pluriel                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. commun<br>2. masc.<br>2. fém.<br>3. masc.<br>3. fém. | -i -ka 4<br>-ki 4<br>-hu 4<br>-hā 4 | <br>kumā لمك<br>-kumā لمك<br>-humā لمه<br>-humā لمه | -nā نـ<br>-kum كم<br>-kunna كن<br>-hum هم<br>-hunna هن |

Figure 11.2: Les pronoms clitiques

#### 11.4 ◆ Remarques générales sur les pronoms clitiques

La structure générale du paradigme des pronoms liés est la même que celle du paradigme des pronoms libres : même nombre de formes, mêmes types d'oppositions, mêmes relations entre formes.

On remarquera d'emblée que le pronom de première personne singulier est le seul qui soit vocalique [1] (ou, du point de vue de la grammaire arabe traditionnelle, qui ait une mitiale vocalique [iy]). Pour l'ensemble des deuxièmes personnes, on constate que la consonne caractéristique, qui était [t] pour les formes libres, passe à [k] pour les formes liées; cette alternance est importante à retenir.

Pour les troisièmes personnes il y a très peu de différences entre formes clitiques et formes libres : en fait, il n'y en a pas pour les pluriels et les duels.

## 11.5 • Le pronom clitique première personne singulier

En raison de son initiale vocalique, la cliticisation du pronom fait problème si le mot qui précède se termine par une voyelle ou un glide; en effet, la rencontre de phonèmes qui en résulte n'est pas toujours admise en arabe. Voici, pour les différents cas qui peuvent se présenter, la manière dont ces problèmes sont résolus:

1. Le mot qui précède est un nom ou une particule et se termine par une voyelle brève : ce mot perd sa voyelle pour pouvoir accueillir le pronom . ...

|                                 | 2                      |            |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| /ma <sup>C</sup> a # <b>ī</b> / | = [ ma <sup>c</sup> i] | avec moi.  |
| /kitāb + u # ī/                 | = [kitābi]             | mon livre. |
| /kitāb + a # ī/                 | = [kitābī]             | mon livre. |
| /kitāb + i # ī/                 | = [kitābī]             | mon livre. |

Donc : les oppositions de cas marquées par les voyelles brèves [a], [u] et [i] disparaissent quand on ajoute le pronom

2. Le mot qui précède est un nom ou une particule et se termine par une voyelle longue ou une diphtongue. Les ajustements nécessaires sont illustrés ci-dessous :

/kitāb + ā # i/ = [kitābāya] mes deux livres. /kitāb + ay # i/ = [kitābayya] mes deux livres. /mu<sup>C</sup>allim + i # i/ = [mu<sup>C</sup>allimiyya] mes professeurs. /mu<sup>C</sup>allim + i # i/ = [mu<sup>C</sup>allimiyya] mes professeurs.

On constate que, si pour le duel le nominatif continue à se distinguer des deux autres cas, pour le pluriel masculin régulier il se confond avec eux.

3. Le mot qui précède est un verbe ou une particule « assimilée au verbe » (cf. 16.9) : on insère avant le pronom une consonne [n] dite « de protection » :

/ra'ā # ī/ = [ra'ānī] il m'a vu.

 $/\tilde{r}a^*a # i/$  =  $[ra^*ani]$  il m'a vu. /'anna # i/ =  $['annani]^1$  que moi/je

Ce [n] s'insère aussi devant les prépositions se terminant elles-mêmes par la consonne [n], ce qui provoque une gémination : عنى de moi, عنى loin de moi.

## 11.6 • Les pronoms clitiques de troisième personne

Les pronoms clitiques de troisième personne commencent par une consonne [h]. Cette consonne a une articulation assez faible, ce qui a développé une tendance à « harmoniser » la voyelle de ces pronoms, lorsqu'elle est brève, avec la dernière syllabe du mot précédent. Cette tendance se manifeste lorsque le mot précédent se termine par [i] ou [ay] et concerne tous les pronoms clitiques de troisième personne à l'exception de 4 (dont la voyelle

longue [ð] s'oppose à l'harmonisation). La voyelle [u] des pronoms « harmonisés » passe à [i]. Ainsi, au nominatif, /kitāb + u # hu/ donne [kitābuhu] son livre, et, de même, à l'accusatif, /kitāb + a # hu/ donne [kitābāhu], mais au génitif /kitāb + i # hu/ devient [kitābāhu]. De même, au duel, le nominatif /kitāb + ā # hum/ donne [kitābāhum] leurs deux livres, mais aux autres cas, /kitāb + ay # hum/ devient [kitābāyhim] leurs deux livres.

L'harmonisation des pronoms clitiques de troisième personne a lieu avec tous les types de mots (cf. 10.2).

#### **SYNTAXE**

## 11.7 ◆ La reprise (anaphore) pronominale

On caractérisc souvent les pronoms par leur aptitude à l'anaphore, c'est-à-dire à la reprise de quelque chose qui a déjà été évoqué précédemment. Les pronoms arabes diffèrent à cet égard des pronoms français sur un point essentiel : ils ne peuvent « reprendre » qu'un nom ou un groupe nominal, mais jamais une phrase. Pour bien comprendre cette différence, considérons une séquence arabe avec pronom comme منا د المعنى د sa traduction française : oui, je l'ai vu. La séquence arabe pourra ctrc unc réponse à ؟ منا الفيلم الفيلم عه-tu vu le nouveau directeur ? ou à ؟ هنا الفيلم بالروسية ؟ منا الفيلم بالروسية يأت الفيلم بالروسية ؟ والمعنى الفيلم عه-tu vu que le directeur a changé ? ou ؟ هنا الفيلم بالروسية ؟ En effet, les deux premières questions concernent des notions représentées par des noms ou des groupes nominaux : منا الفيلم دا الفيلم دا الفيلم دا الفيلم دا الفيلم دا الفيلم دا الفيلم عالم الحديد الجديد الجديد الجديد الجديد المنا الفيلم دا الفي

<sup>1.</sup> On peut, avec certaines de ces particules, avoir une cliticisation sans [n] de protection: ['annī] que moi/je. On a alors le même traitement que dans le cas 1 ci-dessus.

peuvent donc être reprises en arabe par le pronom clitique présent dans المالية. Par contre, les notions évoquées dans les deux dernières questions correspondent aux phrases: المدير le film est en russe. De telles notions ne peuvent pas, en arabe, être reprises par des pronoms, alors que c'est possible en français¹.

## 11.8 • Syntaxe des pronoms libres

♦ Les pronoms libres ont, pour l'essentiel, le même comportement syntaxique qu'un nom au nominatif déterminé, à ceci près qu'ils ne peuvent pas être spécifiés par des démonstratifs, ni par des compléments de noms ni par des adjectifs. Ils peuvent l'être, par contre, par des phrases relatives ou par des corroboratifs ;

.... vous, qui prétendiez... انتم الذين كنتم تدّعون... nous tous...

 Les pronoms libres peuvent également être spécifiés par des appositifs, mais dans ce cas, ils ont pour particularité que le mot en apposition est obligatoirement à l'accusatif: ننت العلمين vous, les Egyptiens.

Avant ou après un verbe conjugué à la même personne, les pronoms libres ont une valeur d'insistance : أنت قاته je suis venu, moi, أنت قاتها c'est toi qui l'as dit.

## 11.9 ♦ Syntaxe des pronoms clitiques

D'une façon générale, le pronom clitique équivaut à un nom déterminé au cas génitif ou accusatif.

- Cliticisé à un substantif, il équivaut à un adjectif possessif français, à ceci près que son genre renvoie toujours au possesseur et non au possédé: کلیتها sa chienne [à elle], علیتها sa chienne [à lui].
- ♦ Cliticisé à une particule, il en constitue le régime : عليكم sur vous, أنّنا que nous...
- Signalons cependant que si l'on veut explicitement différencier les pronoms clitiques à régime direct (accusatif) de ceux à régime indirect (génitif), on dispose en arabe de la particule accusative إِنَّا qui indique sans ambiguïté le cas du pronom qui lui est cliticisé: أعطاني إياه il me l'a donné: litt. il m'a donné lui. Voici l'ensemble des formes pronominales cliticisées à ['iyyā].

|                                                         | singulier                                           | duel                                             | pluriel                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. commun<br>2. masc.<br>2. fém.<br>3. masc.<br>3. fém. | 'iyyāya<br>'iyyāka<br>'iyyāki<br>'iyyāhu<br>'iyyāha | 'iyyākumā<br>'iyyākumā<br>'iyyāhumā<br>'iyyāhumā | 'iyyānā<br>'iyyākum<br>'iyyākunna<br>'iyyāhum<br>'iyyāhunna |

Figure 11.3: Les pronoms clitiques avec ['iyya]

Deux formations idiomatiques employant cette même particule sont utiles à connaître: la première, qui est une expression de mise en garde, utilise un pronom clitique de deuxième personne, suivi de la phrase introduite par la

l. En arabe, de telles notions ne peuvent être reprises que par des démonstratifs (cf. 7.6), en général نداد ceci ou ذا cela.

## **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 11**

## 11.1. Traduire (cf. 9.20 et 11.1 sq.):

Moi-même, vous tous, lui en personne, vous deux, elles toutes les deux, elles toutes, toi-même (fém.), nous deux, nous tous, vous toutes.

## 11.2. Traduire (cf. 10 et 11.3 sq.):

Avec nous, pour eux, entre vous deux, sur elles, avant vous, au-dessus d'eux et de vous, en dehors d'elle, il a (avec عند), vous (fém.), possédez (الدى), j'ai (لدى), jusqu'à elles, contre elles deux.

#### 12. LES VERBES

#### **GÉNÉRALITÉS**

Le verbe arabe a deux paradigmes de base de conjugaison:

le premier, dit « accompli » (ar. الماضي), est caractérisé par des suffixes de personnes ajoutés à la base verbale ;

le second, dit « inaccompli » (ar. المُنارع), est caractérisé par des préfixes de personne et des suffixes de genre et éventuellement de mode. Ce paradigme connaît trois modes, l'indicatif (ar. المرفوع), le subjonctif (ar. المنصوب) et l'apocopé (ar. المجزوم). Nous verrons ci-dessous les principales valeurs que peuvent assumer ces divers paradigmes.

♦ L'arabe distingue autant de personnes du verbe que de pronoms (cf. 11.1), soit quatorze.

Les pronoms personnels sont le plus souvent inutiles pour distinguer les personnes en arabe, les affixes de la conjugaison y pourvoyant. La présence du pronom sera donc presque toujours une marque d'insistance.

- ♦ Le verbe arabe n'a pas d'infinitif. Pour citer un verbe, on utilise donc sa forme conjuguée la plus simple qui est la troisième personne masculin singulier de l'accompli. Quand on dit « le verbe [šariba] boire », c'est en fait la forme il a bu que l'on utilise. C'est cette forme que citent les dictionnaires.
- ◆ A la différence de langues qui, comme le français, expriment la voix passive par une forme périphrastique avec

auxiliaire, par exemple *être vaincu*, l'arabe l'exprime directement, à l'aide d'une base qui ne diffère de celle du verbe actif que par la mélodie vocalique : [hazama] = vaincre, [huzima] = *être vaincu*.

#### LES VALEURS DU VERBE ARABE

Les formes verbales de l'arabe sont porteuses de trois types de valeurs qui se recoupent et se complètent : des valeurs temporelles, aspectuelles, et modales. Nous allons passer en revue ces valeurs en les illustrant par des exemples.

## 12.1 ♦ Les valeurs temporelles

♦ Une des principales fonctions du verbe est de situer des procès dans le temps. L'arabe, ne possédant que deux paradigmes fondamentaux, attribue à chacun un vaste spectre de valeurs temporelles.

A l'accompli revient l'expression de toutes les formes de passé, proche ou lointain.

A l'inaccompli celle du présent, ponctuel ou d'habitude, mais aussi celle de toutes les nuances du futur.

Ainsi [qara'tu] peut signifier aussi bien le passé relié au présent j'ai lu, je viens de lire que le passé de récit, sans rapport avec le présent je lus. De même ['aqra'u] peut traduire je lis (en ce moment), je lis (d'habitude) ou je lirai.

♦ En fait, il existe un grand nombre de mots outils qui permettent de préciser quelle est la valeur exacte que le locuteur entend donner à la forme verbale : par exemple, on peut marquer sans ambiguïté la valeur de futur de l'inaccompli en le faisant précéder de la particule clitique [sa]: [sa'aqra'u] ne peut signifier que *je lirai*. Nous verrons plus loin (cf. 15.9) que l'usage des auxiliaires permet aussi de préciser considérablement l'expression du temps en arabe. Néanmoins, le contexte, et notamment la valeur des verbes déjà rencontrés dans un texte, jouent un rôle important dans l'interprétation qu'il faut donner à une forme verbale.

## 12.2 ♦ Les valeurs aspectuelles

- Selon certains orientalistes, la différence la plus fondamentale entre le système verbal d'une langue comme le français et celui de l'arabe serait que ce dernier est « aspectuel », alors que le premier est « temporel ». Toujours selon les mêmes, un système verbal temporel situerait précisément l'événement signifié par le verbe par rapport au moment où l'on parle, alors qu'un système aspectuel ne s'intéresserait qu'à la question de savoir si l'événement est achevé ou non : si oui, on aurait un aspect « accompli », si non un « inaccompli ». Par suite, la référence au temps serait plutôt vague dans le verbe arabe : dès lors que l'achèvement est constaté, quel qu'en soit le temps, il entraînerait l'utilisation de l'accompli. De même, l'inachèvement, qu'il concerne une action en cours, habituelle ou seulement envisagée, conduirait à utiliser l'inaccompli.
- Cette conception, qui repose sur une opposition tranchée entre temps et aspect, est de moins en moins acceptée, les linguistes ayant montré que tout système verbal opère à la fois des distinctions de temps et d'aspect, et que la différence entre langues est, sur ces points, plus de degré que de nature.
- ♦ Une manière plus éclairante de se représenter le rôle des oppositions aspectuelles en arabe est de s'interroger sur les fonctions respectives de l'accompli et de l'inaccompli dans les textes. On constate alors que l'accompli présente l'action

d'une façon ponctuelle et instantanée, alors que l'inaccompli la présente dans son déroulement, avec une certaine durée.

Il s'ensuit que l'accompli a une valeur dynamique, ce qui explique le rôle décisif qu'il joue dans la relation d'événements, dans la construction des récits.

L'inaccompli, lui, a une valeur statique et sert surtout à décrire des situations présentant une certaine durée, ou un caractère répétitif. On le rencontre donc souvent dans les textes décrivant des « états de choses », des propriétés, des phénomènes répétitifs. Dans de nombreux usages il est en fait très proche d'un adjectif. Le caractère statique de l'inaccompli arabe est si marqué que, pour certains types de verbes, il est même incapable d'exprimer le présent actuel, et ne peut exprimer que le présent d'habitude.

C'est le cas pour les verbes de mouvement : par exemple, la phrase أنهب إلى السوق je vais au marché est plutôt comprise comme un présent d'habitude. Pour le présent actuel on présere utiliser le participe actif (cf. 14.3) : je vais au marché : litt. « moi allant au marché ».

- ♦ Pour certains types de verbes c'est l'accompli arabe qui correspond en français à un présent actuel. Par exemple, à la suite d'une longue marche un arabophone vous dit tout à coup [tacibtu]. C'est l'accompli du verbe se fatiguer qu'il emploie, mais ce qu'il veut dire c'est : (ça y est) je SUIS fatigué. De même il pourrait dire, toujours à l'accompli, [ğuctu], mais pour signifier : (ça y est) j'AI faim.
- Un dernier exemple fera peut-être encore mieux saisir le choix de l'accompli pour exprimer un présent, car il se trouve que le français y présente pratiquement le même fonctionnement que l'arabe : vous donnez une explication plus ou moins longue à quelqu'un qui finalement, en se tapant la tête,

vous dit (encore à l'accompli) : [fahimtu !] j'ai compris! (noter en français le passé composé qui est, à sa manière, un accompli). Ce qui est accompli, dans tous ces cas, c'est le passage d'une frontière entre non-fatigue et fatigue, non-faim et faim, non-compréhension et compréhension. C'est ce que marque la forme verbale arabe d'accompli, alors que le français préfère en général (sauf dans le dernier cas) marquer au présent l'état qui résulte de ce passage de frontière. Ce fonctionnement s'observe régulièrement en arabe lorsque le verbe exprime un processus physiologique ou psychologique conduisant à un changement d'état. Signalons enfin qu'en changeant d'aspet le même verbe arabe peut carrément changer de sens en français : ainsi, (acc.) tomber amoureux, mais يحب (inacc.) aimer. De même, اقام, s'installer, mais يقيم, résider, حكم juger, mais يقيم, résider, علم apprendre (une nouvelle), mais يعلُّم savoir.

#### 12.3 • Les valeurs modales

- ♦ Les valeurs modales expriment l'attitude du locuteur par rapport à ce dont il parle : ses intentions, ses appréciations, ses jugements. Dans le système verbal arabe, l'accompli est généralement lié à une valeur modale de certitude, de nécessité, alors que l'inaccompli est plutôt associé à une valeur de simple possibilité, voire d'incertitude.
- ♦ Ces valeurs modales¹ permettent de mieux comprendre l'utilisation, qui pourrait *a priori* surprendre, de l'accompli dans les quatre types de phrases suivants :
- 1. Dans les énoncés où il s'agit de faire connaître

<sup>1.</sup> En arabe moderne l'inaccompli, avec éventuellement une marque de mode (cf. 12.15 sq.), est de plus en plus admis pour les cas ci-dessous, manifestant sans doute un changement progressif dans les valeurs modales qui lui sont reconnues.

publiquement sa volonté, ou d'annoncer une déeision : ainsi, on dira, au terme d'une négociation : قُبُلت j'accepte. De même un président de séance pourra dire, pour officialiser le début des travaux : الجلسة la séance est ouverte.

- 2. Dans l'expression de souhaits : برركت sois béni ou au contraire de malédictions : بين que Dieu vous maudisse.
- 3. Lorsqu'une phrase exprime une hypothèse : إذا رأيت si tu le vois ou bien une eondition إن قلت si tu dis.
- 4. Lorsqu'une phrase commence par un indéfini exprimant une généralisation: ...و من استطاع... celui qui peut..., مهما chaque fois que tu passes.
- ♦ Dans les exemples du type (1) et (2), la valeur modale de certitude portée par l'accompli vient tout naturellement épauler la manifestation de la volonté ou du désir du locutcur. Dans les exemples du type (3) ou (4), on demande à l'interlocuteur d'aecepter comme acquises les prémisses de l'hypothèse ou les conditions de la généralisation, ce que l'on marque par l'intermédiaire de la valeur de certitude de l'aecompli.
- Quant à l'inaecompli, un de ces emplois au moins révèle bien la valeur modale d'ineertitude qui lui est associée : précédé de la particule [qad] il aequiert une valeur de simple potentiel : قد يأتى غداً il se peut qu'il vienne demain.

#### CONJUGAISON

Tous les verbes arabes se eonjuguent de manière identique, en ajoutant un ensemble défini de suffixes à une base verbale d'accompli, et un autre ensemble défini de

préfixes de personnes et de suffixes de genre, de nombre et éventuellement de mode à une base verbale d'inaceompli. Dans les tables qui vont suivre, pour rester proches de la tradition arabe en la matière, nous prendrons pour bases verbales de référence celles du verbe [facale] faire à la voix active. Nous discuterons plus loin (ef. 13) de tous les types (actifs ou passifs) de bascs verbales de l'arabe (ef. aussi Annexe II).

#### 12.4 ♦ Conjugaison de l'accompli

|           | singulier                     | duel                    | pluriel                       |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. commun | fa <sup>C</sup> al+tu<br>قملت |                         | fa <sup>C</sup> al+nā         |
| 2. masc.  | fa <sup>C</sup> al+ta         | fa <sup>C</sup> al+tumā | fa <sup>C</sup> al+tum        |
|           | قملت                          | الملتما                 | دماتم                         |
| 2. fém.   | fa <sup>C</sup> al+tı         | fa <sup>C</sup> al+tumă | fa <sup>C</sup> al+tunna      |
|           | قملت                          | الملتما                 | شملتنً                        |
| 3. masc.  | fa <sup>C</sup> al+a<br>قمل   | fa <sup>C</sup> al+ā    | fa <sup>C</sup> al+û<br>شملوا |
| 3. fém.   | fa <sup>C</sup> al+at         | fa <sup>C</sup> al+atâ  | fa <sup>C</sup> al+na         |
|           | قملت                          | انماتا                  | قملن                          |

Figure 12.1: Conjugaison de l'accompli

## 12.5 ♦ Observations sur la conjugaison de l'accompli

1. Dans la transcription phonétique, les suffixes ont été séparés de la basc par le symbole « + » (cf. 3.2) par souei de elarté.

- 2. Dans un verbe de racine normale (cf. 3.8) comme /fa<sup>C</sup>ala/, il y a une seule base verbale, ici [fa<sup>C</sup>al], pour toute la conjugaison de l'accompli. Il en va de même pour toute la conjugaison de l'inaccompli : c'est le propre des paradigmes « normaux » dans la morphologie de l'arabe (cf. 3.12).
- 3. Les suffixes de troisième personne (à l'exception du féminin pluriel) sont les seuls qui commencent par une voyelle. Il importe de bien « enregistrer » ces suffixes à initiale vocalique car nous verrons plus loin qu'ils sont à l'origine de pratiquement toutes les anomalies de conjugaison dans les verbes à racines « anormales ». En effet ces anomalies se manifestent presque toujours là où des voyelles brèves devraient apparaître au contact d'une radicale « faible » (cf. 3.8) ou de deux radicales identiques (cf. 3.7).
- 4. Alors que les duels de seconde personne sont, comme les pronoms (cf. 11.2), formés sur le pluriel, ceux de troisième personne le sont sur le singulier : la forme [facală] semble provenir de /facal+a/ avec remplacement du suffixe [+a] par le [+ā] du duel. Quant à la forme [facalată], elle peut s'analyser comme /facal+at+ā]. On verra l'importance de ces remarques lorsqu'il s'agira de comprendre les formes correspondantes des verbes formés sur des racines « faibles » (et que nous appellerons désormais « verbes faibles »).
- 5. Une conséquence de la remarque précédente est que seuls les duels de deuxième personne sont, comme les pronoms correspondants, ambigus. Les duels de troisième personne ne le sont pas, bien que les pronoms correspondants le soient.
- 6. On observera qu'en graphie arabe normale quatre formes du singulier sont graphiquement ambiguës. On se souviendra en outre que les deux premières sont aussi ambiguës phonétiquement à la pause (cf. 1.28).
- 7. Le suffixe de deuxième personne masculin pluriel [+tum]

devient [+tumū] si on lui ajoute un pronom clitique. Ainsi vous m'avez interrogé.

8. On se souviendra (cf. 2.17) que la lettre I, présente dans la graphie arabe du suffixe de troisième personne du masculin pluriel, est purement orthographique et qu'elle disparaît si l'on ajoute au verbe un pronom clitique: المعلقة ils ont fait, mais المعلقة ils l'ont faite. On se souviendra aussi, concernant ce même suffixe, qu'il est analysé par la grammaire arabe traditionnelle non comme un phonème unique /ū/ mais comme la combinaison de la voyelle /u/ et du glide /w/, soit : /uw/. Nous verrons (cf. Annexe l) que la morphologie des verbes « faibles » donne un certain crédit à cette analyse.

## 12.6 • Conjugaison de l'inaccompli indicatif

|          | singulier                     | duel                      | pluriel                        |
|----------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. comm. | a+f <sup>C</sup> al+u<br>أشمل | • W                       | na+f <sup>C</sup> al+u<br>تقمل |
| 2. masc. | ta+f <sup>C</sup> al+u        | ta+î <sup>C</sup> al+ā+nî | ta+( <sup>C</sup> al+û+na      |
|          | تفمل                          | تقملان                    | تقملون                         |
| 2. fém.  | ta+f <sup>C</sup> al+i+nd     | ta+f <sup>C</sup> al+ā+nı | ta+( <sup>C</sup> al+na        |
|          | تقملین                        | تقملان                    | تقملن                          |
| 3. masc. | ya+f <sup>C</sup> al+u        | ya+f <sup>C</sup> al+ä+nı | ya+f <sup>C</sup> al+û+na      |
|          | یفمل                          | پ <b>ل</b> ملان           | يقملون                         |
| 3. fém.  | ta+f <sup>C</sup> al+u        | ta+f <sup>C</sup> al+ā+nl | ya+f <sup>C</sup> al+na        |
|          | تقمل                          | تقملان                    | يفملن                          |

Figure 12.2: Conjugaison de l'inaccompli indicatif

## 12.7 • Observations sur l'inaccompli indicatif

- 1. Ici encore il n'y a, dans tout le paradigme, qu'une seule base, en l'occurrence [f<sup>C</sup>āl].
- 2. On voit que, dans la conjugaison de l'inaccompli, il y a à la fois des préfixes et des suffixes.
- 3. Les préfixes servent à caractériser les personnes et ne varient pas, quel que soit le mode de l'inaccompli. Le seul cas où ils sont supprimés concerne la formation de l'impératif (cf. 12.13). Par contre, leur voyelle caractéristique, qui est ici [a], devient [u] dans des conditions que nous verrons plus loin (cf. 13.3 sq.).
- **4.** Quant aux suffixes, certaines formes en ont un seul, les autres deux. Le principe de cette différence est simple :
- lorsqu'il n'y a qu'un seul suffixe, s'il s'agit de [na] c'est le suffixe de féminin pluriel, et s'il s'agit de la voyelle brève [u] c'est une marque du mode indicatif.
- ♦ Lorsqu'il y a deux suffixes, le deuxième est [na] (à ne pas confondre avec le précédent) ou [ni]¹. Ce suffixe-là est aussi une marque de l'indicatif. Ce mode est donc marqué par une voyelle brève après une consonne, et par [na] ou [ni] après une voyelle longue.
- Restent les premiers suffixes là où il y en a deux : ces suffixes sont toujours des voyelles longues et marquent des distinctions de genre ou de nombre : le [å] marque le duel, le [ů] le pluriel et le [¹] le féminin singulier.
- Les suffixes de genre et de nombre sont présents sans changement de forme dans toutes les conjugaisons de l'inaccompli, alors que ceux de mode peuvent, comme on le verra ci-dessous, changer ou disparaître avec les changements de mode.

- 5. On se souviendra, ici encore, que les suffixes à voyelle longue [i] et [u] sont analysés en grammaire arabe respectivement comme /iy/ et /uw/: cette analyse, sans conséquences pour les verbes sains, s'avère éclairante pour les verbes faibles (cf. Annexe 1).
- 6. Noter l'ambiguïté de 2. masc. sing. et de 3. fém. sing.

## 12.8 • Conjugaison de l'inaccompli subjonctif

|          | singulier                       | duel                           | pluriel                          |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. comm. | 'a+1 <sup>C</sup> al+a<br>الأمل |                                | na+f <sup>C</sup> al+a<br>نقمل   |
| 2. masc. | ta+fCal+a<br>تقمل               | ta+f <sup>C</sup> al+ā<br>mānk | ta+f <sup>C</sup> al+û<br>تقملوا |
| 2. fém.  | ta+f <sup>C</sup> al+f<br>تقملي | ta+f <sup>C</sup> al+ā         | ta+f <sup>C</sup> al+na<br>تفعلن |
| 3. masc. | ya+f <sup>C</sup> al+a<br>يفمل  | ya+f <sup>C</sup> al+ā         | ya+f <sup>C</sup> al+û<br>يقملوا |
| 3. fém.  | ta+f <sup>C</sup> al+a<br>تقمل  | ta+f <sup>C</sup> al+ā         | ya+f <sup>C</sup> al+na<br>يقملن |

Figure 12.3: Conjugaison de l'inaccompli subjonctif

## 12.9 ♦ Observations sur l'inaccompli subjonctif

1. L'inaccompli subjonctif ne diffère de l'indicatif que pour ce qui est des marques de mode. Là où l'indicatif était marqué par une voyelle brève [u], le subjonctif est marqué par la voyelle brève [a]. Là où l'indicatif était marqué par un

<sup>1.</sup> La différence de voyelle n'a ici aucune signification : elle est toujours [i] si la voyelle précédente est [å] et toujours [a] dans les autres cas.

suffixe [na] ou [ni], le subjonctif est marqué simplement par l'absence de suffixe. Enfin, là où il n'y avait pas de marque explicite d'indicatif, c'est-à-dire aux deux personnes du féminin pluriel, le subjonctif et l'indicatif sont identiques.

2. Noter l'apparition d'un l'orthographique après les suffixes [ū] de pluriel, dès lors qu'ils se retrouvent en finale de mot.

## 12.10 + Conjugaison de l'inaccompli apocopé

|          | singulier                    | duel                           | pluriel                          |
|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. comm. | a+f <sup>C</sup> al المعل    |                                | na+f <sup>C</sup> al<br>ئقمل     |
| 2. masc. | te+fCal<br>تقمل              | ta+fCal+å                      | ta+fCal+û<br>تقملوا              |
| 2. fém.  | ta+fCal+ī<br>تقملي           | ta+f <sup>C</sup> al+ā<br>rāak | ta+f <sup>C</sup> al+na<br>تقملن |
| 3. masc. | ya+f <sup>C</sup> al<br>يقمل | ya+f Cal+ā                     | ya+f <sup>C</sup> al+ŭ<br>يفعلوا |
| 3. fém.  | ta+f <sup>C</sup> al<br>تفصل | ta+fCal+ā                      | ya+f <sup>C</sup> al+na<br>يلملن |

Figure 12.4 : Conjugaison de l'inaccompli apocopé

#### 12.11 • Observations sur l'apocopé

L'apocopé ne diffère du subjonctif que pour les marques de mode à voyelle brève : partout où le subjonctif avait [a], l'apocopé n'a pas de voyelle. Pour toutes les autres personnes, subjonctif et apocopé sont identiques. L'apocopé

tient précisément son nom du phénomène de suppression (apocope) de la voyelle brève présente dans les deux autres modes de l'inaccompli. En d'autres termes, le subjonctif et l'apocopé ne diffèrent en rien en graphie arabe normale non vocalisée.

#### 12.12 ♦ Le mode « énergique »

- Il existait dans la langue ancienne un quatrième mode de l'inaccompli, le mode « énergique » (ar. المؤكد). Il est inusité en arabe moderne, et nous ne l'évoquons donc que par souci d'exhaustivité. Il est caractérisé par l'adjonction d'une consonne [n] simple ou géminée au subjonctif de l'inaccompli. Lorsque ce [n] est géminé, il est doté d'une voyelle d'appui [i] ou [a] selon les mêmes principes que pour les marques d'indicatif à consonne [n] (cf. 12.7).
- Pour le duel, le [n] est toujours géminé, pour différencier le mode énergique d'un simple indicatif, ce qui produit une syllabe surlongue non finale تقملان, tolérée parce que sa voyelle est [å].
- Dans tous les autres cas, la consonne du mode énergique, si elle suit une voyelle longue, crée une syllabe longue fermée dont la voyelle est automatiquement abrégée : منعائن ou
- ♦ Ce mode, éventuellement précédé de la particule clitique de renforcement /la/, donnait une valeur de grande résolution à l'inaccompli utilisé avec sens de futur. On ne le trouve plus que dans des textes cherchant un effet d'archaïsme.

## 12.13 + L'impératif

Il ne concerne que les deuxièmes personnes, et se forme de la façon suivante : on supprime à la personne correspondante de l'apocopé le préfixe de personne et l'on obtient la forme théorique de l'impératif. Si la suppression de préfixe ne crée aucun problème phonétique, cette forme théorique est aussi la forme effective: par exemple, à partir de l'apocopé /ta+tacallam/tu apprends, on obtient immédiatement l'impératif [tacallam!] apprends!

Mais, avec la suppression du préfixe, on peut se trouver en face de deux consonnes : ainsi pour le verbe /ta+f<sup>C</sup>al/ tu fais. Il faut alors, dans tous les cas de ce genre (cf. 1.15), avoir recours à une syllabe prosthétique.

Une particularité des voyelles des syllabes prosthétiques des verbes est qu'elle est sensible au timbre de la première voyelle qui se trouve dans la base : si cette voyelle est [a] ou [i], la voyelle prosthétique aura le timbre [i] normal pour une telle syllabe ; mais si elle est [u], alors la voyelle prosthétique sera aussi [u] par harmonisation. Notre verbe produira donc comme suit son impératif :

| APOCOPE                | IMPÉRATIF théorique |   | IMPÉRATIF effectif |
|------------------------|---------------------|---|--------------------|
| /ta+f <sup>C</sup> al/ | > /f Cal/           | > | ['if col !] fais!  |

Mais un verbe comme /ta+ktub/ tu écris donnera, à l'issue du même parcours, ['uktub!] écris, avec une voyelle prosthétique de timbre [u].

Voici la conjugaison de l'impératif de فعل:

|          | singulier            | duel                  | pluriel               |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. masc. | ' <sub>1f</sub> cal  | '1f <sup>C</sup> al+ā | 1f <sup>C</sup> al+ū  |
|          | اقمل                 |                       | اقملوا                |
| 2. fém.  | ۱۴ <sup>C</sup> al+î | '1f <sup>C</sup> al+ā | 1f <sup>C</sup> al+na |
|          | افعلي                | Iقملا                 | المملن                |

Figure 12.5 : Conjugaison de l'impératif

## 12.14 ♦ Observations sur l'impératif

A part le phénomène d'harmonie vocalique discuté cidessus, la syllabe prosthétique de l'impératif se comporte exactement comme n'importe quelle syllabe de ce type : graphiquement, elle s'écrit avec une « hamzat waşl » (cf. 2.14), et phonétiquement, elle n'est prononcée qu'en début d'énoncé, ou si le mot qui précède ne permet pas de liaison (cf. 1.15 sq.). Ainsi, alors qu'à l'état isolé on prononcera ['if cal!] fais! avec syllabe prosthétique, si l'impératif est précédé d'un mot comme [wa] et, on dira [waf cal...] et fais... Cette différence de prononciation, importante à respecter, n'affecte pas, on s'en souvient, la graphie (cf. 2.13).

N.B. Dans la langue ancienne l'impératif pouvait, selon les mêmes modalités que l'inaccompli, avoir un mode « énergique ».

## EMPLOI DES MODES DE L'INACCOMPLI

## 12.15 ♦ Conditions d'emploi de l'inaccompli indicatif

L'essentiel a déjà été dit sur les conditions d'emploi de l'inaccompli (cf. 12.1 sq.). Précisons que l'inaccompli indicatif est la forme « normale » de l'inaccompli, celle qui est employée partout où il n'y a rien dans le contexte qui impose l'emploi des formes subjonctive ou apocopée. En principe l'indicatif marque que le procès auquel le verbe fait référence est conçu comme appartenant à la sphère de l'effectif, du réel, même si, comme c'est le cas pour le futur, il n'est pas encore réalisé.

C'est en effet avec l'inaccompli indicatif que l'on exprime le futur. On peut le faire, soit en accompagnant le

verbe d'une indication de temps, soit, plus spécifiquement, à l'aide de deux particules [sā] ou [sāwfā]. La première étant de structure CV se cliticise au verbe (cf. 12.1). La seconde forme un mot indépendant qui précède le verbe. En principe, les deux particules ont même origine (la première n'étant qu'une forme abrégée de la seconde), et même emploi. En pratique, beaucoup des locuteurs de l'arabe sentent entre les deux une légère différence : [sā] exprimerait un futur plus proche, et [sāwfā], en revanche, aurait plus de force, plus de solennité et conviendrait particulièrement à l'expression d'engagements.

## 12.16 ♦ Conditions d'emploi du subjonctif

L'inaccompli subjonctif marque que le procès auquel le verbe fait référence est conçu comme appartenant à la sphère de ce qui est envisagé mais non (encore) effectif. Dans certains usages, il souligne même le caractère irréel du procès.

En arabe moderne, l'usage du subjonctif a presque toujours pour condition que le verbe soit précédé par une des particules qui « gouvernent » ce mode, à savoir :

- 1. كُن qui est une négation énergique de la valeur de futur de l'inaccompli et qui fournit le seul cas où le mode subjonctif peut apparaître dans une phrase indépendante : لن يفعل ! ين الله أن الله إلى الله أن الل
- 2. أريد أن que, conjonction de subordination, introduit une complétive (cf. 18.6): أريد أن يفعل ذلك je veux qu'il fasse cela. Noter que, si le sujet de la complétive est le même que celui de la principale, l'arabe, n'ayant pas d'infinitif, doit conjuguer les deux verbes à la même personne: أريد أن je veux faire cela: litt. « je veux que je fasse cela ». La négation y peut s'interposer entre ن et le verbe et, en

outre, s'amalgamer à la conjonction, produisant la forme 'l'i que... ne... pas, prononcée ['allā] et qu'il faut savoir reconnaître. Le verbe reste dans ce cas au subjonctif: طلبنا منه أسمان أسمان الله أسمان ا

- 4. کی afin de, a la même fonction que الكي auquel il s'associe d'ailleurs volontiers pour donner le pléonastique بالكي qui ne déplaît pas à certains. Les deux formes peuvent se combiner à la négation y.
- 5. حتى en vue de, pour, dont nous avons déjà parlé régit aussi le subjonctif : ماح حتى نسمه il a crié pour que nous l'entendions. حتى peut se combiner à لا : لا ختفى حتى il s'est caché pour ne pas être puni.
- 6. Les autres cas où le subjonctif peut être utilisé ne sont pas simplement liés à la présence d'une particule donnée, mais sont soumis à des conditions syntaxiques ou sémantiques plus subtiles.

Les particules dont la présence peut s'accompagner d'un subjonctif sont les cinq conjonctions de coordination suivantes: ¿¿ donc, dès lors, j ou bien, t et puis, puis et et. Mais le subjonctif ne peut apparaître après ces conjonctions que si le procès introduit est conçu comme une conséquence envisagée mais non (encore) effective de ce qui précède:

active-toi! dès lors tu gagneras.

je ne lui parlerai pas à moins qu'il ne s'excuse. Le dernier membre de la phrase peut aussi

THINK S

signifier : jusqu'à ce qu'il s'excuse. عليس لى شيء فأساعدك je n'ai rien pour t'aider.

## 12.17 ♦ Conditions d'emploi de l'apocopé

Diverses particules régissent ce mode de l'inaccompli très lié à la notion de virtualité. Les voici :

1. La particule à suivie de l'apocopé est en arabe moderne la négation la plus fréquente du verbe à l'accompli. On a donc des alternances comme :

هل كتب ؟ a-t-il écrit ? non, il n'a pas écrit.

Cette seule fonction de l'inaccompli apocopé, par sa fréquence d'usage et son importance communicative, impose l'apprentissage simultané des deux aspects de tout verbe.

- ♦ La locution verbale لم يعدُ formée de ما et de l'apocopé du verbe بعود/عاد (qui signific étymologiquement revenir) lorsqu'elle précède un verbe à l'inaccompli indicatif, exprime l'idée de ne plus: لم يعد ياكل il ne mange plus, الم يعد ياكل je ne crois plus cela.
- N.B. Dans la langue ancienne, un proche parent de ما, la particule de négation أماً, régissait également l'apocopé mais avec le sens de ne pas encore. Ainsi, عكتب لا signifiait il n'a pas encore écrit. Dans la langue moderne cette particule de négation est tombée en désuétude et on ne la trouvera plus que chez quelques auteurs friands d'archaïsmes. Quant à la valeur qu'elle exprimait, elle est aujourd'hui prise en charge par ما, mais en faisant suivre le verbe nié de l'adverbial بعد (cf. 10.11 sq.). L'exemple précédent se dit donc en arabe moderne:
- 2. La particule لا suivie de l'apocopé sert d'impératif négatif, ou prohibitif, autre usage de grande importance communicative:! لا تفعل ذلك لا ne fais pas cela!

3. La particule \_J, homonyme de celle que nous avons vue avec le subjonctif. Elle se cliticise à l'apocopé pour exprimer l'exhortatif qui est une sorte d'impératif que l'on peut adresser à toute personne de la conjugaison et non à la seule deuxième personne comme le « vrai impératif » vu en 12.13 ci-dessus. Souvent, la particule d'exhortation est précédée des conjonctions de coordination \_i ou, plus rarement, \_j. Elle perd alors sa voyelle brève [i] et l'on obtient les groupes clitiques [fal#] ou [wal#] devant l'apocopé :

. Williamille the the females 223 2233 1232 23723 in the continuous management. The

- ! parlons donc فَلَنتَكُلُم parlons donc!, فَلَنتَكُلُم ét qu'ils comprennent.
- 4. La particule إن a valeur conditionnelle a pour particularité de régir deux verbes à l'apocopé, le premier appartenant à la phrase exprimant la condition (on l'appelle « protase ») et le second à la phrase qui énonce la conséquence prévue (on l'appelle « apodose ») : إِنْ تَعْمَلُ ذَلِكَ تَنْدُمُ ! si tu fais cela, tu le regretteras.

Parfois la protase peut être un simple verbe à l'impératif : اعمل تنجع travaille, tu réussiras.

5. Un bon nombre de particules à valeur indéfinie régissent deux apocopés dans des conditions foncièrement analogues, à savoir dans des énoncés à valeur générale contenant eux aussi une protase et une apodose. Les plus usitées de ces particules sont : مَن quiconque, ما quoi que, مَها quoi que, مَها إِن quel que soit, مَن où que, أَنَى où que, أَنَى où que, مَنْ où que, كُلُما وَنُ مُنْ quelque moment que, كُلُما وَمُنْ مُنْ وَلِيْنَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

من يُستسلُم يُقَضَّ عَلَب quiconque cède est éliminé. من يُستسلُم يُقضَّ أَتَبعك où que tu ailles (f.) je te suivrai. أينما يُحاول يُفشل quoi qu'il tente il échoue.

L'accompli (cf. 12.3) est également utilisé, en lieu et place de l'apocopé, pour ce type de phrases (cf. 12.3).

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 12**

# 12.1. Conjuguer à la troisième personne de l'accompli : كمُل trouver, وجُد jouer, كمُل être achevé.

# 12.2. Conjuguer à la deuxième personne de l'accompli : عبنُن aller, مسكر se saouler, فشب être poltron.

12.3. Conjuguer à la première personne de l'accompli : کثر entrer, دخل comprendre دخل

#### 12.4. Traduire:

فهموا، لطفن، كملت، لعبتم، شربت، فسكرت، دخلت، وجلست، كثروا، دخلتما، فهمتن، سكرن، جبنت، شرب.

## 12.5. Vocaliser et traduire :

لن يذهب، لم نقهم، لم أشرب، لن يفهموا، لا تدخل، لا تشكرني، لم يلطفوا، لا تكبري، لم أسكر بعد، لن تفهمن، لا تخرجوا.

## 12.6. Conjuguer à l'impératif :

se taire, سكت s'asseoir, لطنف boire, لطنف être gentil, حكس se taire, منابع entendre, فنهم comprendre.

# 12.7. Conjuguer à l'impératif négatif :

se saouler, جبن être poltron.

## 13. LES SCHÈMES VERBAUX

#### GÉNÉRALITÉS

Tout verbe arabe est formé sur une racine de trois ou quatre consonnes coulée dans un ou plusieurs schèmes caractéristiques. Le nombre des schèmes verbaux possibles n'est pas très élevé. Mais, surtout, il pèse sur la forme de ces schèmes diverses contraintes dont la connaissance permet un repérage assez aisé qui allège la mémoire et facilite les acquisitions.

- ♦ Plusieurs verbes ont en général la même racine mais des schèmes verbaux différents. Ces verbes se laissent alors regrouper en une famille entre les membres de laquelle on trouve le plus souvent des affinités sémantiques et syntaxiques. Ici encore, une bonne maîtrise des principes qui commandent les regroupements de verbe en familles morphologiques est indispensable à une utilisation correcte de la langue.
- ◆ L'opposition entre voix active et voix passive est marquée en arabe par une modification simple et régulière du timbre des voyelles du schème verbal (et, pour l'inaccompli, éventuellement de la voyelle du préfixe). La connaissance des principes qui régissent cette modification double les capacités d'utilisation du système verbal.

C'est à ces trois types de questions qu'est consacré ce chapitre.

#### 13. LES SCHÈMES VERBAUX

LES SCHÈMES VERBAUX TRICONSONANTIQUES

## 13.1 ♦ Verbes simples et verbes augmentés

Pour certains verbes, la forme de citation, à savoir la troisième personne masculin singulier de l'accompli, ne contient que les trois (ou quatre) consonnes qui forment sa racine et des voyelles brèves. C'était le cas du verbe utilisé au chapitre précédent. Ces verbes sont des « verbes simples » (ar. أفعال مُجرَّدة). Pour d'autres verbes, on trouve dans la forme de citation, outre les consonnes radicales, soit des voyelles longues, soit une ou plusieurs des dix consonnes formatives de schèmes (cf. 3.9). Ces verbes sont appelés « verbes augmentés » (ar. أفعال مَزيدة). Ils se laissent regrouper, en fonction de la structure de leurs schèmes, en une quinzaine de formes<sup>1</sup> dont dix ont une grande fréquence de manifestation dans le lexique de l'arabe. Verbes simples et verbes augmentés se conjuguent de façon identique. Par contre, les relations entre les schèmes sont différentes dans les deux groupes et seront donc étudiées séparément.

## Les verbes simples

## 13.2 ♦ L'alternance vocalique

Les schèmes des verbes simples à racine triconsonantique ont tous, sans exception, une structure

commune : à la voix active, qui seule nous retiendra ici, leur accompli est de structure R1aR2VR3 et leur inaccompli de structure R1R2VR3 (où « V » représente une voyelle brève quelconque).

Les constantes dans ces schèmes sont la position respective des consonnes et des voyelles et le timbre [a] de la première voyelle de l'accompli, celle qui suit la R1.

Par contre, la voyelle qui suit la R2 varie en fonction de la classe morphologique à laquelle appartient le verbe simple. Cette voyelle peut être [a], [i] ou [u] aussi bien à l'accompli qu'à l'inaccompli.

En outre, lorsque l'on passe de l'accompli à l'inaccompli d'un même verbe, il y a souvent changement du timbre de cette voyelle. Cette alternance vocalique obéit, dans certains cas, à des règles précises, mais dans de nombreux autres il faudra chercher l'information dans le dictionnaire (qui la donne toujours) et s'efforcer de la mémoriser pour les verbes les plus courants. Seules cinq des neuf alternances théoriquement possibles sont effectivement attestées. Voici des exemples de verbes les illustrant :

|          | accompli            | inaccompli          | sens      |
|----------|---------------------|---------------------|-----------|
| type A-U | kataba              | yaktub              | écrire    |
| type A-I | ḍaraba              | yaḍrib              | frapper   |
| type A-A | fa <sup>C</sup> ala | yaf <sup>c</sup> al | faire     |
| type l-A | samı <sup>C</sup> a | yasma <sup>c</sup>  | entendre  |
|          | na <sup>C</sup> ıma | yan <sup>c</sup> im | prospérer |
| type U-U | kabura              | yakbur              | grandir   |

Figure 13.1: Alternance vocalique dans le verbe simple

l. En fait, seules les racines triconsonantiques présentent toute la palette possible de formes verbales dérivées. Les quadriconsonantiques (cf. 13.17 sq.) ne connaissent qu'une forme simple et deux formes augmentées. De façon générale, l'essentiel des possibilités de la morphologie arabe est réservé aux formes liées à des racines de trois consonnes.

L'examen de la figure 13.1 montre que les verbes à voyelle alternante [a] à l'accompli réalisent leurs trois possibilités théoriques d'alternance, alors que ceux à voyelle [i] n'en réalisent que deux et ceux à voyelle [u] une seule.

L'examen systématique d'un corpus important de verbes arabes révèle sur ce point les régularités suivantes :

- ♦ Le dernier groupe (schème FACULA) est exclusivement formé de verbes syntaxiquement intransitifs exprimant un état stable du sujet. Ce groupe est, en fait, très faiblement représenté en arabe moderne : environ 150 verbes, ce qui ne comprend que 5 à 6% de tous les verbes simples de la langue.
- ♦ Le groupe à voyelle [i] à l'accompli (schème FACILA) présente deux types d'alternance, 1-A et 1-1, mais le type 1-A est indiscutablement le plus représentatif : presque 100% des verbes de schème FACILA font leur inaccompli en [a]. Les alternances [i]-[i] concernent au maximum une dizaine de verbes dont la plupart ont des racines « faibles ». On prendra donc comme règle que les FACILA ont leur inaccompli en YAFCAL.
- Précisons que l'ensemble des verbes de ce type (environ 450 en arabe moderne) ne représente qu'un peu plus de 16% des verbes simples de la langue.
- Ce groupe compte une nette majorité de verbes intransitifs (près de 70%). On y trouve la plupart des verbes qui expriment un état passager ou une activité physiologique, psychologique, intellectuelle. Même les verbes transitifs que l'on y rencontre sont assez particuliers, car ils expriment presque toujours des procès affectant le sujet lui-même. Ainsi des verbes comme ils craindre, une entendre ou apprendre, bien que transitifs, supposent un certain « effet » de l'objet du verbe sur son sujet.

- ♦ Venons-en à présent au premier groupe (schème FACALA), celui qui réalise toutes ses possibilités l'alternance. C'est, on l'aura déduit de ce qui précède, le groupe le plus important quantitativement de verbes simples. Avec plus de 2.000 verbes, il représente plus de 75% des verbes simples de la langue moderne. C'est aussi, malheureusement, celui dont les alternances vocaliques sont les moins prédictibles, ce qui signifie que souvent elles devront être cherchées dans le dictionnaire et mémorisées au coup par coup.
- ♦ Un de ses types est néanmoins prédictible : c'est le type A-A, ou si l'on préfère FACAL-YAFCAL¹. En effet, on peut aisément vérifier dans un dictionnaire qu'un verbe à voyelle [a] à l'accompli ne peut avoir un [a] à l'inaccompli qu'à une condition : c'est que sa R2 ou sa R3 soit une consonne gutturale (cf. 1.5).

Voici des exemples d'alternance A-A:

| avec R2 guttura                  | le                    | avec R3 gutturale             | e                     |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| [baḥat/yabḥat]<br>[naCat/yanCat] | chercher<br>décrire   | [sabaḥ/yasbaḥ]                | nager<br>fabriquer    |
| [so'ol/yos'ol]                   | interroger            | [bada'/yabda']                | commencer             |
| [sahar/yashar]<br>[šahas/yašhas] | veiller<br>apparaître | [nagah/yangah] [tabah/yatbah] | récupérer<br>cuisiner |
| [šaġal/yašġal]                   | occuper               | [sabaġ/yaṣaġ]                 | teindre               |

Figure 13.2: Les verbes à consonnes gutturales

N.B. Malgré la régularité de l'alternance A-A, elle connaît

<sup>1.</sup> Type auquel appartient, précisément, le verbe [focolo/yofcol] faire qui lui sert d'illustration.

des exceptions, dont un certain nombre concernent des verbes très fréquents. C'est particulièrement vrai quand les consonnes /h/ et /g/ sont en jeu.

Les autres verbes du type FACAL font un inaccompli en [i] ou [u] selon des modalités que l'on ne connaît pas : c'est donc à la mémoire, informée par un bon dictionnaire, qu'il faut se fier en ce qui les concerne. Il faut ajouter que de nombreux verbes de type FACAL ont plus d'une vocalisation possible de l'inaccompli. Dans ces cas-là, on peut utiliser librement l'une ou l'autre vocalisation, sauf dans les cas où chacune est liée à un sens particulier, ce qui se produit parfois. Les dictionnaires indiquent toujours ce qu'il en est.

♦ Précisons, pour les curieux, que sur l'ensemble de la classe FACAL, le type A-U est le plus fréquent avec environ 47% des verbes, le type A-I venant après, avec 33%. Quant au type prédictible, A-A, il ne représente que 20% de tous les verbes de cette classe.

Environ 55% des verbes de la classe FA<sup>C</sup>AL sont transitifs. Ce pourcentage, malgré une idée courante (qui remonte aux anciens grammairiens arabes), est stable dans l'ensemble des trois types, ce qui montre que la vocalisation de l'inaccompli n'a rien à voir avec les propriétés syntaxiques du verbe.

## Les verbes augmentés

## 13.3 ♦ Les formes augmentées courantes

Théoriquement, il y a quinze formes augmentées de verbe en arabe. En pratique, dix d'entre elles se rencontrent vraiment avec une certaine fréquence. Les autres sont des formes rares dont certaines ont disparu de l'usage moderne.

Voici la liste des dix formes augmentées les plus courantes de l'arabe :

| forme | accompli             |        | inaccompli              |        |
|-------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| 11    | FACCAL               | فمّل   | YUFA CC IL              | يقمُّل |
| Ш     | FĀCAL                | فاعل   | YUFĀ <sup>C</sup> IL    | يفاعل  |
| IV    | 'AF CAL              | أشمل   | YUF <sup>C</sup> IL     | يقمل   |
| v     | TAFACCAL             | تقمل   | YATAFA CCAL             | يتقمل  |
| VI    | TAFĀ <sup>C</sup> AL | تقاعل  | YAT AFĀ <sup>C</sup> AL | يتفاعل |
| VII   | ('1)NFA CAL          | انقمل  | YANFA CIL               | ينقمل  |
| VIII  | ('1)FTACAL           | اقتمل  | YAFTA CIL               | يقتمل  |
| IX    | ('1)FCALL            | الأملُ | YAF <sup>C</sup> ALL    | يقمل   |
| x     | ('1)STAFCAL          | استقعل | YASTAF <sup>C</sup> IL  | يستقمل |

Figure 13.2 : Les formes augmentées

## 13.4 • Remarques générales sur les formes augmentées

- 1. La numérotation donnée en chiffres romains est utilisée conventionnellement par tous les arabisants occidentaux pour classer les formes verbales dérivées. On la trouve en particulier dans les dictionnaires de langue arabe imprimés en Occident<sup>1</sup>. Elle commence à II, la forme simple du verbe étant considérée comme le numéro I.
- 2. Ces formes dérivées sont fondées sur l'utilisation des procédés classiques de la morphologie arabe : alternance de timbre et de durée des voyelles, gémination de consonnes, affixation et infixation de consonnes.
- 3. Il n'est sans doute pas inutile de préciser que, malgré ce que pourrait laisser penser ce tableau, il n'y a pratiquement

I. Les grammaires et dictionnaires arabes utilisent directement le nom des schèmes : FAÇALA, FAÇÇALA, etc.

pas une seule racine qui produise toutes les formes augmentées théoriquement possibles. Il faut savoir en outre que l'existence de formes augmentées n'implique pas l'existence d'une forme simple.

- 4. Bien que, comme nous l'avons déjà dit, tous les mots formés sur la même racine aient souvent une certaine parenté sémantique, et bien que les mots de même schème aient souvent des comportements syntaxiques et sémantiques comparables, ce serait une erreur de supposer que l'on peut aisément deviner le sens et l'usage d'un verbe augmenté à partir de la seule connaissance du sens général de la racine et de la valeur supposée stable du schème. Cette mise en garde vaut particulièrement en arabe moderne où chaque mot tend de plus en plus à s'affranchir de son hérédité morphologique et à vivre sa propre vie lexicale.
- 5. Les alternances vocaliques entre accompli et inaccompli sont ici rigoureusement fixes. On notera aussi que, pour les trois premières formes augmentées, les préfixes de l'inaccompli ont une voyelle [u]. Cette voyelle remplace la voyelle [a] des préfixes de la conjugaison de l'inaccompli à toutes les personnes.
- 6. Les quatre dernières formes augmentées commencent à l'accompli par un groupe de deux consonnes, et donnent donc lieu à la création d'une syllabe prosthétique (cf. 1.15). Cette syllabe obéit aux mêmes règles que celle de l'impératif du verbe simple (cf. 12.13).

Passons rapidement en revue ces formes pour en donner une brève caractérisation syntaxique et, dans la mesure du possible, sémantique.

#### 13.5 ♦ La forme II

Produite par redoublement de la R2, cette forme est

l'une des plus vivaces de l'arabe moderne : elle représente à elle seule près de 30% des verbes augmentés. Cette forme est, dans 95% des cas, transitive. Elle a deux valeurs assez nettes sur l'ensemble du lexique : la valeur factitive (avec une nette nuance conative¹ que n'a pas la forme 1V que nous verrons plus loin), et la valeur dénominative, qui consiste à former un verbe à partir d'un nom. Voici des exemples des deux valeurs :

#### Valeur factitive-conative

dawwab faire fondre callam enseigner gammac rassembler

#### Valeur dénominative

hayyam camper, de [hayma(t)] tente
gassad incarner, de [gasad]corps

'ammam nationaliser, de ['umma(t)] nation

#### 13.6 ♦ La forme III

Elle est caractérisée par la présence d'une voyelle longue après R1. Elle représente un peu moins de 9% des formes augmentées dans le lexique de l'arabe moderne. Comme la précédente, cette forme est à plus de 90% transitive. Il est assez délicat de caractériser clairement les valeurs associées à cette forme. On peut souvent y reconnaître une idée de mise en commun, comme dans [sākān] cohabiter, [šārāk] s'associer, [sāhām] participer. On peut, dans d'autres cas, y déceler une idée d'action continue, suivie, en vue d'un but, comme dans [hāfādā] conserver. [kātābā] entretenir une correspondance, [sācādā] aider.

<sup>1.</sup> La valeur conative exprime l'idée d'effort.

#### 13.7 • La forme IV

Caractérisée par la préfixation à l'accompli d'une syllabe ['a] dont la hamza est stable (همزة قطع) et doit donc être toujours prononcée et graphiée en conséquence (cf. 2.14).

Selon la tradition arabe, cette syllabe est également présente dans la forme théorique (أمىل) de l'inaccompli et ne serait élidée que dans sa forme phonétique (لفظ).

Cette théorie, qui peut paraître bien étrange, a en pratique deux conséquences intéressantes. Pour les comprendre, il faut savoir que la forme IV est la seule qui ne semble pas respecter le principe général selon lequel on forme l'impératif à partir de l'inaccompli apocopé (cf. 12,13). En effet, ce principe voudrait qu'à partir du schème YUFCIL de l'inaccompli (en l'occurrence apocopé) l'impératif de la forme IV ait pour forme théorique /FCIL/ et pour forme effective [\*'11°11]. Or il n'en est rien : l'impératif de la forme IV est ['AFCIL] avec une syllabe ['A] à hamza stable exactement comme l'accompli. Sachant que cet impératif est le seul qui ne respecte pas le principe de la formation à partir de l'apocopé, et compte tenu de l'apparition de la même préformante qu'à l'accompli, il est tentant de supposer que le « vrai » inaccompli est /YU'AFCIL/, forme qui produit bien l'impératif attesté. Il faut alors postuler que c'est l'inaccompli qui subit une règle d'effacement de la préformante ['A].

- ♦ Accessoirement, cette hypothèse « expliquerait » aussi pourquoi la forme IV a, comme les formes II et III, une voyelle [u] dans les préfixes d'inaccompli : ces trois formes seraient en effet les seules à présenter (dans leur forme théorique du moins) un rythme v-vv.
- Quantitativement, la forme IV représente environ 17% des formes augmentées, ce qui en fait une forme très vivante.

Cette forme est, elle aussi, largement transitive (à plus de 80%).

♦ Quant à ses valeurs sémantiques, celle qui se dégage le plus nettement est celle de causatif dans le sens le plus « pur », c'est-à-dire sans adjonction d'une valeur conative comme pour la forme II. On peut ainsi exhiber des contrastes entre forme II et forme IV dont le sens en français est très proche mais qui, en arabe, opposent nettement un causatif « pur » et un « factitif-conatif » :

'afham expliquer fahham faire comprendre ahrağ sortir (qqch./qqn.) harrağ mettre dehors 'a Clam Callam informer enseigner 'asma<sup>C</sup> faire écouter sammaC faire entendre

• Bien entendu, il existe des formes IV causatives sans formes II factitives-conatives correspondantes. Ainsi, par exemple, ['atrā] enrichir, ['ašcar] faire sentir, ['adhala] abasourdir, ['afqar] appauvrir.

Beaucoup d'autres emplois de la forme IV sont de type dénominatif. D'autres encore sont idiosyncrasiques.

#### 13.8 ♦ La forme V

♦ On pourrait caractériser la forme V comme une forme II à laquelle on aurait ajouté une préformante [TA] ayant valeur de réfléchi. Cette caractérisation a l'avantage de suggérer entre les deux formes une parenté qui, dans de nombreux cas, existe effectivement. En effet, quand les deux formes sont attestées pour la même racine, ce qui est très souvent le cas, la V représente la valeur réfléchie de la II. Voici des exemples :

| Callam | enseigner | ta <sup>C</sup> allam | apprendre   |
|--------|-----------|-----------------------|-------------|
| hattam | abattre   | taḥaṭṭam              | s'effondrer |
| farraq | séparer   | tafarraq              | se séparer  |

- ♦ La valeur de réfléchi semble exister même lorsque la forme V existe sans forme ll correspondante comme dans : [tabaǧǧāḥ] se vanter ou [tamaṭṭā] s'étirer.
- La forme V est bien vivante : elle représente quelques 10% de tous les verbes augmentés. Ce qui a été dit ci-dessus sur sa valeur de réfléchi laisse supposer qu'elle est souvent intransitive : c'est effectivement le cas pour près de 70% des verbes de cette forme. Mais elle garde un bon pourcentage de verbes transitifs directs ou indirects. Cela s'explique aisément si l'on songe que beaucoup de verbes de la forme II sont en fait doublement transitifs (cf. 15.15): c'est, par exemple, le cas de [Callam] enseigner, puisqu'on peut avoir : علمت الأولاد أغنية j'ai enseigné les enfants une chanson ». Le passage à la forme V fait perdre au verbe une seule place de complément de sorte que [tacallam] apprendre est simplement transitif : list ont appris une chanson.

#### 13.9 ♦ La forme VI

Elle est à la forme III ce que la forme V est à la II. Ici, quand les deux formes existent pour la même racine, la VI est normalement la réciproque de la III. C'est le cas pour plus de la moitié des formes VI.

Voici des exemples de relations entre les deux formes :

'āzar aider ta'āzar s'aider šāwar consulter tašāwar se consulter Cānaq embrasser ta<sup>C</sup>ānaq s'embrasser

Ici encore, même lorsque la forme III n'existe pas, la VI garde souvent un sens de réciproque, particulièrement quand le sujet du verbe est au duel ou au pluriel :

taḥābb s'aimer taḍābaḥ s'entr'égorger

Lorsque le sujet est au singulier, on a souvent une valeur

très particulière d'action délibérée visant à produire sur les autres un effet déterminé. Voici des exemples de cette valeur:

ta<sup>C</sup>arră faire l'aveugle, faire semblant de ne pas voir tabă'asa faire le malheureux tabălaha faire l'idiot

La forme VI représente un peu plus de 6% des formes verbales augmentées. Dans plus de 70% des cas elle est intransitive, ce qui s'explique de la même manière que pour la forme V.

#### 13.10 + La forme VII

Cette forme est caractérisée par une préformante [n] précédant la RI. Dans le cas de l'accompli et de l'impératif cette préformante crée un groupe consonantique initial de mot qui oblige à recourir à une syllabe prosthétique. Cette préformante manifeste en outre de nettes incompatibilités : on ne trouvera pas, en effet, de forme VII avec des racines dont la RI serait l'une des huit consonnes suivantes : [', t, r, \( \frac{1}{2}\), I, n, w\( \frac{1}{2}\), \( \frac{1}2\), \( \frac{1}{2}\), \( \frac{1}2\), \( \frac{1}2\), \( \frac

qața<sup>C</sup> couper ('i)nqața<sup>C</sup> s'interrompre ğadab attirer ('i)nğadab être attiré fasuḥ être large ('i)nfasaḥ s'élargir

La forme VII avec à peine plus de 4% des formes augmentées n'occupe qu'une place modeste dans le système verbal de l'arabe. Ceci peut s'expliquer en partie à cause des incompatibilités qu'elle manifeste avec certaines consonnes, et en particulier avec les « sonnantes » [1], [r] et [n] : lorsque l'en sait que ces trois phonèmes sont les plus sollicités en

<sup>1.</sup> A une exception près, le verbe انوجد se trouver, de facture récente et caractéristique de la presse.

fonction de R1 dans les racines triconsonantiques, on mesure quel gros handicap représente l'incompatibilité avec elles.

La forme VII est à plus de 80% intransitive, ce qui ne surprendra pas, compte tenu de sa valeur sémantique.

#### 13.11 + La forme VIII

Cette forme est caractérisée par l'infixation d'un /t/ après la R1. Ici encore le groupe consonantique appelle à l'accompli et à l'impératif une syllabe prosthétique. En outre, le contact étroit entre R1 et cet infixe entraîne, dans certains cas, des problèmes de voisinage qui nécessitent certains ajustements phonétiques puis, par conséquence, graphiques. Les principes qui règlent ces ajustements sont les suivants :

1) Si la R1 est /t/, /d/, /t/, /d/ ou /d/, la préformante s'y assimile, ce qui produit phonétiquement une géminée et graphiquement une consonne unique surmontée (en bonne graphie) par une šadda. Exemples :

اتَبع -> /('i)ttaba<sup>C</sup>/ -> /('i)ttaba<sup>C</sup>/ -> ('ittaba<sup>C</sup>/ -> ('ittaba<sup>C</sup>/ -> ('i)dta<sup>C</sup>am/ -> ('idda<sup>C</sup>am/ -> ('i)dta<sup>C</sup>am/ -> ('itta'ara -> اثار -> ('i)tta'ar/ -> ('itta'ara -> ('i)dtahar/ -- ('i)dta

2) Si la R1 est /z/, la préformante passe à [d] phonétiquement et graphiquement. Exemple :

Racine /zḥm/ -> /('i)ztaḥam/-> ['izdaḥam] -> ازدم -> ازدم -> ازدم -> ازدم -> ازات المحالة -> ازات المحالة -> المحالة ->

Racine /ṣḥb/ -> /(ʾi)ṣtaḥab/ -> [ʾiṣṭaḥab] -> امطحب  $\sim$  Racine /ṭl^C/ -> /(ʾi)ṭtala^C/ -> [ʾiṭṭala^C] -> [ʾiṭṭala^C]

Racine /dǧC/ -> /('i)dtaǧaC/ -> ['idṭaǧaC] -> [idṭaǧaC] -> [idṭa¸a¸a] -> [idṭa¸a] -> [id

Racine / $ws^C$ /->/('i) $wtasa^C$ / -> ['ittasa $^C$ ] -> اتّسع

- Cette assimilation de la R1 par l'infixe de la forme VII se produit aussi dans quelques cas où la R1 est /'/. Mais ce n'est nullement la règle dans ce cas. La racine /'hd/a pour forme VIII ['ittahad], mais les racines /'mr/ ou /'lf/ font respectivement ['i'tamar] التتلف ['i'talaf] التتمر.
- ♦ La forme VIII exprime le procès, qu'il soit transitif ou intranstitif, du point de vue du sujet. Voici quelques exemples :

('i)bta<sup>C</sup>ad: s'éloigner ('i)ttaḫad: adopter ('i)ftaḫar: se vanter ('i)ntaḥar: se suicider ('i)ttasa<sup>C</sup>: s'élargir ('i)qtana<sup>C</sup>: être convaincu

♦ La forme VIII représente un peu plus de 10% des formes augmentées, ce qui lui confère une solide assise. Malgré sa valeur « réfléchie », elle est majoritairement transitive. Ceci s'explique aisément si l'on comprend qu'une action transitive, orientée vers l'extérieur, peut néanmoins être exprimée du point de vue de celui qui la fait et non d'un point de vue extérieur.

#### 13.12 + La forme IX

Elle est caractérisée par la gémination de R3 et l'absence de voyelle après R1, ce qui crée un groupe consonantique appelant la prothèse syllabique dans les conditions déjà vues. La forme IX est très peu productive : moins de 0,5% des formes augmentées. On ne la trouve pratiquement qu'avec les racines qui forment en même temps les adjectifs de schème 'AFCAL désignant des couleurs et des particularités physiques (cf. 6.3). La forme IX exprime le verbe correspondant.

Exemples:

adjectif

'a Cwar

verbe

'ahdar vert 'aCwağ

('i)hdarr ('i) Cawağğ se tordre

verdir

tordu borgne

('i)Cwarr

devenir borgne

Sa valeur est claire : acquérir telle caractéristique. Ses verbes sont tous intransitifs.

#### 13.13 • La forme X

Cette forme est caractérisée par une préformante [sta] préfixée à la R1. Le groupe consonantique initial appelle ici encore une syllabe prosthétique à l'accompli et à l'impératif.

Il est très difficile de caractériser de façon unifiée la diversité des valeurs de la forme X. On cite souvent la valeur « évaluative » qui exprime l'idée de juger quelque chose tel, et que l'on a par exemple dans [('i)stab cad] considérer comme improbable : litt. « juger lointain » ou [('i)stahsan] apprécier: litt. « juger bon ». Il y a un net élément de réflexivité dans beaucoup de formes X, par exemple : [('i)stafād] bénéficier, [('i)stadā'] s'éclairer, [('i)stayqad] se réveiller. Enfin l'idée de demander est présente dans pas mal de verbes de cette forme comme [('i)sta<sup>C</sup>lam] se renseigner, demander des renseignements ou [('i)stafsara] demander des éclaircissements. Mais ici plus que dans d'autres formes augmentées, il faut s'en remettre à l'usage.

La forme X représente un peu plus de 6% des verbes augmentés. Elle est transitive à plus de 75%.

#### 13.14 ♦ Les formes rares

La forme XI de schème ('1)FCALL-YAFCALL est une variante de la forme IX et est supposée avoir les mêmes

usages. Elle n'est guère usitée en arabe moderne.

La forme XII de shème ('I)FCAWCAL-YAFCAWCIL est la seule forme rare qu'il faille vraiment connaître, car on en rencontre un certain nombre d'exemplaires dans l'usage actuel. Fort peu, d'ailleurs, tout au plus un dizaine. Ce sont généralement des verbes intransitifs exprimant un état ou l'acquisition d'une qualité. Ainsi [('i)hsawsan] être grossier, [('i)hdawdab] devenir bossu. De rythme --vv comme la forme X, la forme XII se conjugue exactement de la même manière.

Les autres formes rares sont : ('i)FCAWALL-YAFCAWILL (XIII), ('1)FCANLAL-YAFCANLIL (XIV), et ('i)FCANLĀ-YAFCANLĪ (XV). Elles sont totalement inusitées dans la langue moderne.

## La voix passive

Les verbes que nous avons étudiés jusqu'ici étaient à la voix active. Quand les verbes de ce type expriment une action, le sujet, qu'il soit un groupe nominal ou un pronom, renvoie à l'agent, c'est-à-dire à l'entité qui fait l'action exprimée par le verbe.

- ♦ Ainsi, dans كُتبُ المُديرُ تُقريراً le directeur a écrit un rapport : litt. « a écrit le directeur un rapport », le mot المدير est grammaticalement « le sujet » du verbe عثب et c'est pourquoi il porte la voyelle casuelle finale 'du nominatif (cf. 15.12). Du point de vue du sens, il est spontanément interprété comme « l'agent » du procès « écrire ».
- Mais on peut vouloir parler d'une action sans pouvoir ou sans vouloir en désigner l'agent. Quelqu'un peut vous informer qu'un rapport a été écrit sans savoir qui en est l'auteur ou sans vouloir vous le dire.

- L'arabe permet dans ces cas de maintenir l'information sur le procès écrire et son objet un rapport mais en supprimant toute référence à un quelconque agent. Il dira alors حُتُن un rapport a été écrit : litt. « a été écrit un rapport ».
- ♦ Les différences entre les deux phrases sont de trois ordres : le verbe a changé de vocalisation, passant de [kataba] à [kutiba], la mention de l'agent a disparu, et ce qui était objet et donc à l'accusatif تقريراً est à présent sujet et donc au nominatif ...

  "قريراً arcusatif"

Nous nous intéresserons dans ce qui suit au premier de ces phénomènes, à savoir l'alternance vocalique grâce à laquelle un verbe exprimant un procès à agent explicite se met à exprimer un procès à agent implicite.

13.15 • Morphologie du verbe passif

| forme | accompli           | inaccompli   |
|-------|--------------------|--------------|
| ı     | FU <sup>C</sup> IL | YUFCAL       |
| 11    | ŁN cc IF           | YUFa CCAL    |
| 111   | FÜCIL              | YUFĀ CAL     |
| IV    | 'UF CIL            | YUFCAL       |
| V     | TUFU CCIL          | YUTAFA CCAL  |
| VI    | TUFÜCIL            | YUT AF Ā CAL |
| VII   | ('U)NFU CIL        | YUNFA CAL    |
| VIII  | ('U)FTU CIL        | YUFTA CAL    |
| IX    | non attesté        | non attesté  |
| X     | ('U)STUF CIL       | YUST AF CAL  |

Figure 13.3 : Les schèmes du passif triconsonantique

## 13.16 ♦ Observations sur les schèmes du passif

210

1. Le principe qui régit la formation d'un schème passif à

partir du schème actif correspondant est très simple : à l'accompli on transforme la demière voyelle du schème en [i] et toutes les autres en [u]. A l'inaccompli, on transforme la voyelle du préfixe en [u] et toutes celles du schème en [a]. Si une voyelle est longue à l'actif, elle le demeure au passif malgré son changement de timbre.

- 2. Il n'y a qu'un scul modèle pour la forme simple (ou forme I) quelle que soit la vocalisation initiale de l'accompli et de l'inaccompli. Les formes FACAL et FACIL peuvent aisément être passivée; la forme FACUL étant intransitive ne peut généralement pas l'être.
- 3. Dans les formes à syllabe prosthétique (la VII, la VIII et la X) la voyelle prosthétique prend, par harmonisation (cf. 12.13), le timbre [u] de la première voyelle du schème.
- 4. On vérifiera que, en général, on ne peut différencier actif et passif en graphie arabe normale que dans les cas où il y a une voyelle longue dans le schème et qu'elle change de timbre (ou encore s'il y a une hamza dans la racine et que son écriture trahisse le changement de vocalisation). Ailleurs la distinction entre actif et passif doit se faire sur d'autres critères que ceux de la forme écrite du verbe.

Ainsi, dans كتب تقرير, on peut imaginer qu'un bon lecteur rejettera tout de suite l'hypothèse d'une forme active du verbe car il pensera que, normalement, un rapport ça n'écrit pas. Dans d'autres cas, des considérations de contexte pourront faire faire les bonnes hypothèses de lecture. En tout état de cause il n'y a pas de recette. Signalons que parfois des auteurs bien intentionnés glissent une petite voyelle [u] au-dessus de la première consonne d'un verbe passif pour mettre le lecteur sur la bonne piste. Mais il ne faut pas trop y compter!...

5. D'un point de vue phonétique, et non plus simplement

graphique, on notera l'ambiguïté (systématique) entre l'inaccompli passif du verbe simple et celui de la forme IV. Ainsi, [yuḍrab] peut être, soit le passif de [yaḍrib] frapper, soit celui de [yuḍrib] faire grève.

## LES SCHÈMES QUADRICONSONANTIQUES

## 13.17 ♦ Les verbes simples quadriconsonantiques

Dans le Iexique de l'arabe actuel iI y a environ 300 racines quadriconsonantiques qui produisent plus de 250 verbes simples (dont environ 60% sont transitifs). Ces verbes se conjuguent comme les verbes triconsonantiques de même rythme, à savoir ceux de la « forme II » (cf. 13.6) dont ils partagent exactement le schème, à ecci près qu'au lieu d'un redoublement de la R2 ils ont une radicale différente. On dit par convention qu'ils sont de schèmes FACLAL-YUFACLIL au lieu de FACCAL-YUFACCIL. Les verbes quadriconsonantiques ont des valeurs très variées et il n'y a guère de sens à chercher à les caractériser en bloc. Tout au plus peut-on préciser que la statistique les donne en majorité transitifs.

## 13.18 ♦ Les verbes augmentés quadriconsonantiques

Il y a dcux types de verbes augmentés quadriconsonantiques : TAFACLAL-YATAFACLAL dit forme II et ('i)FCALALL-YAFCALILL dit forme III.

◆ La forme II est la réfléchie de la forme quadriconsonantique simple lorsque cette dernière est transitive. Cette forme est donc elle-même majoritairement intransitive. Voici des exemples de relation entre forme I et forme II quadriconsonantique :

farmas franciser tafarmas se franciser barqa<sup>C</sup> masquer tabarqa<sup>C</sup> se masquer zahzah déplacer tazahzah être déplacé

TAFACLAL se conjugue comme la forme triconsonantique de même rythme, à savoir la forme V.

• Quant à la forme III, ses effectifs sont très faibles : une dizaine de verbes tout au plus dans les dictionnaires de la langue moderne. Ils expriment l'entrée dans un état physique ou psychologique. En voici des exemples :

[('i)tma'ann] se rassurer [('i)qša<sup>C</sup>arr] avoir la chair de poule [('i)šma'azz] être révulsé

La forme III quadriconsonantique a le rythme de la forme X triconsonantique et se conjugue donc comme elle, mis à part le problème particulier que pose la gémination de sa dernière radicale, lequel est réglé de la même manière que pour les racines redoublées triconsonantiques (cf. Annexes).

#### 13.19 ♦ Passivation des verbes quadriconsonantiques

Les verbes quadriconsonantiques forment leurs passifs dans les mêmes conditions que les verbes triconsonantiques, et selon les mêmes modalités, c'est-à-dire par modification de la mélodie vocalique de leurs schèmes.

| forme | accompli     | inaccompli  |
|-------|--------------|-------------|
| I     | FU CLIL      | YUFA CLAL   |
| II    | TUFU CLIL    | YUTAFA CLAL |
| III   | ('U)F CULILL | YUFCALALL   |

Figure 13.4 : Les schèmes du passif quadriconsonantique

#### EXERCICES SUR LE CHAPITRE 13

13.1. A partir de la vocalisation distinguer dans la liste suivante les verbes d'action (1), les verbes affectant le sujet (2) et les verbes d'état permanent (3) et vérifier dans un dictionnaire les résultats :

لطُف، سِرَق، وقَع، كِتُسِر، خَسَع، سكَن، هرَب، ندم، ركب، جلس، نزل، كتب، نسِي، جبن، خلِس، نزل، كتب، نسِي، جبن، لعب.

13.2. Donner, sans regarder dans un dictionnaire, l'inaccompli des verbes suivants :

يسُّر، قبُع، غرق، لعِب، سمِّع، ذهب، قرَّأ، نبَّح، لطُّف، قطَّع، فهم، ركِب، لذُعُ، مسخّ، سحر، صعُب، علِم، فرح.

13.3. Conjuguer à la première personne de l'accompli, aux trois formes de l'inaccompli et à l'impératif les verbes suivants :

تنكّر honorer أكرم pardonner سامح honorer علّم se déguiser, تعاون s'entr'aider, انبسط s'amuser انتقم rougir, استعمل utiliser.

13.4. Identifier la racine triconsonantique et la forme des verbes suivants :

اقترب، تماسك، انحدر، تقدّم، أتعب، استسلم، أيقظ، ساهم، وافق، تتبعّ انتقم، استصبوب، اصطدم، اتّحد، ابتغى، لاحظ، ساعد، وقف، عيد، أطلع، إعور، اطلع، استفحل، امسطحب، اتّقد، اندلع، ازدحم، عمم، عاود، تتابع، اصفر، سبّب.

13.5. Former l'inaccompli des verbes précédents.

## 14. LES DÉVERBAUX

### **GÉNÉRALITÉS**

Tout verbe a dans son sillage des formes déverbales qui lui sont associées et avec lesquelles il entretient des relations morphologiques, syntaxiques et sémantiques stables. Le nombre et la nature de ces formes varient selon le statut du verbe. Dans le cas général (celui des verbes actifs transitifs), les plus importants de ces déverbaux sont le nom verbal ou masdar (un même verbe peut parfois en avoir plusieurs), le participe actif et le participe passif. Ensuite viennent le nom de lieu, le nom d'instrument et quelques autres déverbaux de rang mineur. Les trois premiers déverbaux sont ceux qui existent pour le plus grand nombre de verbes, et leur formation obéit, pour un type donné de verbe, à des règles extrêmement générales. Ce sont aussi ceux dont le rôle syntaxique est le plus important.

#### FORMATION DES NOMS VERBAUX ET PARTICIPES

### 14.1 ♦ Le nom verbal ou masdar

♦ Le nom verbal (ar. مصدر) est un nom abstrait formé sur la même racine que le verbe auquel il est associé et exprimant le même contenu sémantique que lui, mais sans aucune implication de temps, d'aspect, de modalité, de personne, ni

même de voix. En tant que nom il peut recevoir des marques de cas, de genre et de détermination. Il reste généralement au singulier (mais cf. 14.10). Sémantiquement il exprime une action, un état ou un processus selon le sens du verbe auquel il est associé. Par exemple, le verbe d'action [rakad] courir a pour masdar [rakd] course: litt. « fait de courir », le verbe d'état [hasun] être beau le masdar [husn] beauté: litt. « fait d'être beau », et le verbe de processus [šāh] vieillir, le masdar [šayhūḥa(t)] vieillesse: litt. « fait de vieillir ».

♦ Tout verbe, quel que soit son type, a un masdar. Il arrive qu'il y en ait plus d'un. Les verbes augmentés en ont, en règle générale, un seul. Pour tous les verbes augmentés de même schème les masdars ont également un schème unique. Ce n'est hélas par le cas pour les verbes simples. Il faut donc apprendre le masdar de tout nouveau verbe simple que l'on rencontrera, en même temps que la vocalisation de ses schèmes d'accompli et d'inaccompli. Que l'on se rassure, ce sont, en ce qui concerne le verbe, les seules données qu'il faudra apprendre au coup par coup.

### 14.2 ♦ Les participes

- Le participe actif (ar. استم الفاعل) est un nom associé à tout verbe d'action (transitif ou intransitif) et qui désigne l'agent du verbe, c'est-à-dire celui qui fait l'action. Ainsi, le verbe d'action [rakad] courir a pour participe actif [rakid] courant.
- Le participe passif (ar. اسم المفعول) est un nom associé à tout verbe d'action transitif et qui désigne le patient qui subit l'action ou le résultat de cette action. Ainsi, le verbe transitif [katab] écrire a pour participe passif [maktūb] écrit.
- On assimile souvent le participe actif au participe présent français et le participe passif au participe passé. Cette

assimilation peut aider, dans un premier temps, à se représenter ces entités grammaticales. Mais il ne faut pas la pousser trop loin, car elle peut alors obscureir les propriétés spécifiques que ces déverbaux ont en arabe. Il est plus éclairant de penser que le participe actif renvoie au sujet du verbe actif alors que le participe passif renvoie, lui, au sujet du verbe passif (cf. 13.15). On comprendra alors mieux leurs propriétés grammaticales (cf. 14.7).

En tant que noms, les participes peuvent recevoir toutes les marques morphologiques du nom : genre, cas, nombre et détermination. Rappelons (cf. 4.4 sq.) qu'ils ont un comportement morphologique d'une grande régularité.

Pour tous les verbes, simples ou augmentés, les participes se forment sur des schèmes stables.

### 14.3 • Schèmes des masdars et des participes

| forme | maṣdar      | p. actif               | p. passif           |
|-------|-------------|------------------------|---------------------|
| I     | variable    | FĀCIL                  | MAF <sup>C</sup> ŨL |
| н     | TAFCIL      | MUFACCIL               | MUFACC AL           |
| Ш     | MUFĂÇALA(T) | MUFĂCIL                | MUFĂCAL             |
| IV    | 'IFCĀL      | MUF CIL                | MUF CAL             |
| V     | TAFACCUL    | MUTAFA CCIL            | MUTAFA CCAL         |
| VI    | TAFĂ CUL    | MUTAFĂ <sup>C</sup> IL | MUTAFĀ CAL          |
| VII   | ('I)INFICĀL | MUNFA CIL              | MUNFA CAL           |
| VIII  | ('I)FTICĂL  | MUFTA CIL              | MUFTA CAL           |
| IX    | ('I)FCILÃL  | MUF CALL               | non usité           |
| X     | ('I)STIFCĀL | MUSTAF CIL             | MUSTAF CAL          |

Figure 14.1 : Les schèmes de masdars et de participes

### Observations sur les schèmes de déverbaux

### 14.1 • Observations sur les schèmes du masdar

- 1. En ce qui concerne la forme II, si la racine a un « glide » en R3 (cf. 1.6 et 3.8), son schème de masdar n'est pas TAFCILA(T): ainsi, le verbe رئي éduquer, formé sur la racine /RBY/ et le schème de forme II, a pour masdar تربية éducation. De même, تربية renforcer, de racine /QWY/, fait تقرية renforcement.
- 2. Le masdar des verbes de forme V à R3 glide a aussi un schème spécial : TAFACCIN (nom de type عان que l'on peut d'ailleurs faire dériver du schème normal par application des règles générales de la morphologie, cf. Annexe I). Ainsi, عدى défier, formé sur la racine /HDY/ et le schème de forme V, a pour masdar عد défi (dont le nominatif déterminé est رحدي, cf. 4.21).
- 3. Le masdar des verbes de forme VI à R3 glide a, pour des raisons analogues, un schème spécial : TAFĀCIN (lui aussi de type قاض et dérivable du schème normal par application des règles générales de la morphologie; cf. Annexe I). Ainsi, percevoir (une somme), formé sur la racine /QDY/et le schème de forme VI, a pour masdar تقاض perception (dont le nominatif déterminé est بقاض, cf. 4.21).
- 4. Bien que, en général, les verbes augmentés n'aient qu'un masdar, certains peuvent en avoir plus. C'est le cas pour un certain nombre de verbes de forme III qui, à côté de leur masdar de schème MUFĀCALA(T), en ont un de schème FICĀL. Ainsi كناح, مكافحة. En principe ces doublets ne sont jamais vraiment équivalents, chacun des deux acquérant par l'usage son propre domaine d'utilisation.
- 5. Dans certains cas, que l'usage seul fera connaître, le

masdar d'un verbe n'est pas usité, et est remplacé en fait par une autre forme, souvent de même racine, parfois même d'une autre racine. Ainsi, le masdar du verbe de forme IV مُنِهُ aimer n'est jamais utilisé; l'usage lui a substitué مِنْ pourrait être le masdar d'une forme I elle-même non usitée.

6. Il existe parfois, à côté du « vrai » masdar, des formes pouvant jouer le même rôle. Ainsi, le verbe أحب a, à côté de أحب, un masdar (de sens un peu différent) عصدر ميمي par la grammaire traditionnelle. N'étant pas productives en arabe moderne, ces formes sont à apprendre au fur et à mesure qu'on les rencontre.

### 14.5 ♦ Observations sur les schèmes de participe

- 1) Les participes passifs des verbes augmentés ne diffèrent des inaccomplis passifs que par le remplacement du préfixe de personne YU par le préfixe MU, ce qui marque bien la parenté entre les deux classes.
- 2) Toujours pour les verbes augmentés, les participes actifs et passifs ne diffèrent que par la dernière voyelle du schème : [i] pour l'un, [a] pour l'autre.
- 3) La forme IX, systématiquement intransitive, n'a pas de participe passif comme elle n'avait pas de passif (cf. 13.15), ce qui souligne encore la relation entre les deux classes. Pour les autres formes, ce participe n'est actualisé que pour les verbes transitifs ou plutôt pour les verbes passivables (cf. 12.20).
- 4) Les participes, dans leurs fonctions de déverbaux, ont des pluriels réguliers (cf. 4.5). Par exemple [musta<sup>C</sup>mil] utilisateur a pour pluriel [musta<sup>C</sup>milūn] et [maškūr] remercié fait [maškūrūn]. Certains d'entre eux, substantivés par l'usage, peuvent développer un pluriel brisé (cf. 4.6).

Ainsi [tālib] litt. « demandeur » lorsqu'il est pris au sens de étudiant a pour pluriel [tullāb]. Il garde son pluriel [tālibūn] dans sons sens déverbal.

### 14.6 • Mosdors et participes des quadriconsonantiques

Le masdar des verbes quadriconsonantiques simples est de sehème FACLALA(T). Ainsi, ترجمة traduire fait ترجمة Celui de la forme II a pour schème ('I)FCILLĀL: اطمئنْ . Celui de la forme III a le schème TAFACLUL: تبعثر s'éparpiller fait تبعثر.

Le participe passif s'obtient comme ceux des formes augmentées triconsonantiques en remplaçant le préfixe de l'inaccompli passif par la préformante [mu]. Quant au participe actif, il se forme sur le participe passif en remplaçant la dernière voyelle [a] de son schème par la voyelle [i]. Pour مترجم on a done مترجم traduit et مترجم traduit et مترجم traduitant, traducteur.

#### SYNTAXE DES NOMS VERBAUX ET PARTICIPES

### 14.7 ♦ Syntaxe du masdar

- ♦ Partons du masdar d'un verbe actif intransitif comme [ˈharaǧ] sortir, à savoir [ˈhurūǧ] sortie, fait de sortir. En état d'annexion, un tel nom a une valeur qu'aucun substantif n'est capable d'avoir: خروج البنت la sortie de la fille renvoie non à une possession comme كتاب البنت le livre de la fille, ni même à un attribut comme عمال البنت la beauté de la fille, mais à une action dont la fille est, a été ou sera l'agent.
- ◆ Cette valeur « agentive » que reçoit le complément de nom

est propre aux mosdors : un substantif en état d'annexion est incapable de l'exprimer. En d'autres termes la relation d'annexion dont un mosdor est le nom-noyau est capable de transposer au niveau nominal la relation prédicative entre le verbe et le sujet.

• Ce point compris, il n'est pas très difficile de prévoir l'usage que l'arabe fait du masdar : il s'en sert très souvent pour exprimer sous forme de groupe nominal des relations prédicatives, donc des phrases. Au lieu de أريد أن تخرج je veux que la fille sorte, on pourra dire أريد خروج est le complément d'objet du verbe أريد est done à l'accusatif, son complément étant, lui, comme tout complément de nom, au génitif.

On peut aussi avoir أريد الخروع litt. « je veux la sortie » au lieu de أريد أن أخرج je veux sortir. Dans ee eas, le masdar n'étant pas spécifié, on considère que son « sujet » est le même que celui de la phrase dans laquelle il se trouve.

- Le masdar peut, bien entendu, assumer n'importe quelle fonction nominale dans la phrase transposée. Ainsi il est sujet (donc au nominatif) dans فاجأني خروج البنت la sortie de la fille m'a surpris: litt. « a surpris-moi la sortie de la fille ».
- En faisant précéder le mosdor du mot عنه litt. « inexistence », on peut transposer une phrase négative : ainsi المبنت le fait que la fille ne soit pas sortie m'a surpris : litt. « m'a surpris l'inexistence du fait de sortir de la fille ». Dans cette construction, c'est le nom عدم qui devient le sujet grammatical du verbe, le mosdor devenant le complément de nom de عدم (et passant donc au génitif).
- Mais les possibilités du mas dar ne s'arrêtent pas là.
   Considérons un verbe transitif comme [katab] écrire, dans une phrase comme أكتب المدير تقريراُ le directeur a écrit un

- Mais, et c'est là que la syntaxe de l'arabe montre une souplesse particulière, on pourra même transposer les deux relations de la phrase originale, la relation verbe-sujet et la relation verbe-objet, pour dire par exemple كتابة الدير أمر خطير le fait que le directeur écrive un rapport [est] une affaire grave. On voit que, dans ce type de structure, le masdar, bien que ce soit un nom, est capable de régir un complément d'objet à l'accusatif comme le ferait un véritable verbe. Cette capacité montre que le masdar est véritablement une sorte d'intermédiaire entre nom et verbe.
- Poussons un tout petit peu plus loin en considérant le cas d'un verbe comme [Callam] enseigner, verbe « doublement » transitif (cf. 15.15), ce qu'illustrent des phrases comme علم المعالمة le directeur a enseigné aux grands l'informatique. Ici aussi, on s'en doute, on pourra transposer, avec le masdar تعليم les trois relations contrôlées par le verbe. On pourra avoir تعليم المدير l'enseignement par le

directeur, تعليم الكبار l'enseignement aux grands et تعليم الإعلاميات l'enseignement de l'informatique. Mais ici encore on pourra avoir la transposition maximale تعليم المدير الكبار le fait que le directeur enseigne aux grands l'informatique et bien sûr tous les sous-ensembles possibles comme تعليم الكبار الإعلاميات l'enseignement de l'informatique aux grands, etc.

- Dans la transposition maximale donnée ci-dessus, les deux objets sont à l'accusatif. De nouveau on a la possibilité d'utiliser la préposition لل mais avec les contraintes suivantes: on ne peut utiliser la préposition que pour introduire le premier des deux compléments, jamais les deux ensemble, ni le deuxième si le premier est lui-même à l'accusatif. Cela signifie que تعليم المدير للكبار الإعلاميات وt pas davantage \*تعليم المدير الكبار للإعلاميات.
- ♦ Signalons que la neutralisation de l'opposition de voix dans le masdar est la cause de certaines ambiguïtés que seul le contexte permet de lever : par exemple le groupe nominal בשנים الإعلاميات peut aussi bien être la transposition de la relation prédicative active علم المدير الإعلاميات le directeur a enseigné l'informatique que celle de la relation prédicative passive علم المدير الإعلاميات on a enseigné l'informatique au directeur : litt. « le directeur a été enseigné l'informatique ». Elle est donc ambiguë hors contexte et correspond, soit à l'enseignement par le directeur..., soit à l'enseignement au directeur...

### 14.8 • Syntaxe des participes

Rappelons pour commencer l'aptitude du participe actif à remplacer l'inaccompli indicatif dans de nombreux contextes. On se souvient (cf. 12.1) que le participe actif des verbes de mouvement exprime mieux le présent actuel que l'inaccompli indicatif : ainsi انا خارج je sors : litt. « moi sortant ».

 Le participe actif des verbes d'état exprimera, dans les mêmes conditions, l'état actuel : هو نائم il dort : litt. « lui dormant ».

C'est qu'en fait, ce que le participe actif exprime réellement dans tous ces eas, c'est la concomitance de l'événement avec le moment où l'on parle. Ce qui le montre bien, c'est que si l'on utilise ces mêmes formes dans un contexte verbal différent, par exemple si on les fait précéder d'un verbe qui situe les événements dans le passé ou le futur, leur interprétation sera « déplacée » dans la même période temporelle. Ainsi, dans عنا في المنافعة والمنافعة : litt. « je l'ai vu et moi sortant », ou dans المنافعة tu le trouveras en train de dormir : litt. « dormant », le participe renvoie à du passé ou du futur selon le temps du verbe principal.

• D'autre part, les participes se prêtent particulièrement bien aux fonctions adjectivales, si bien que tous leurs schèmes peuvent être considérés comme des schèmes potentiels d'adjectifs. Tout ce qui concerne la syntaxe des adjectifs (cf. 6.8 sq.) peut done s'y appliquer, en particulier l'annnexion formelle (cf. 6.17).

Ainsi, sur le participe passif معروف connu on peut avoir سعروف الاسم un homme connu ou رجل معروف الاسم un homme au nom connu: litt. « un homme connu de nom ».

Cette dernière construction donnera, mise à l'état déterminé, الرجل المعروف الاسم l'homme au nom connu.

Mais la proximité des participes avec les verbes correspondants donne des propriétés syntaxiques spécifiques à ces formes. Ainsi, le participe actif d'un verbe transitif est capable de régir un complément à l'accusatif. On peut donc avoir غاملاً خروفاً j'ai vu un homme portant un agneau, et avec le participe actif d'un verbe doublement transitif, on peut même en avoir deux : الجار معلم أبناء le voisin enseigne l'arabe à ses enfants : litt. « le voisin enseignant ses enfants l'arabe ».

# 14.9 ◆ L'adjectif relatif

♦ L'aspect le plus original, mais aussi le plus déroutant à première vue, de la syntaxe des participes, est celui qui est traditionnellement nommé « adjectif relatif » (ar. نعت سببي). Pour en expliquer le méeanisme, reprenons le participe passif معروف connu. Il fonctionne comme adjectif un auteur connu. On peut aussi l'avoir مؤلف معروف un كتاب معروف المؤلّف en annexion formelle eomme dans livre à l'auteur connu. Mais iei on peut établir une relation entre le participe et une phrase verbale (cf. 16.12) ayant un livre کتاب یعرف مؤلفه un livre est le مؤلف est le مؤلف est le مؤلف معروف verbe auquel le participe) يَعَرِف verbe auquel le participe) est, ne l'oublions pas, directement lié). Cette relation suseite une autre construction adjectivale, à savoir کتاب معروف un livre dont l'auteur est connu : litt. « un livre [est] مؤلَّفُه connu son auteur ». C'est cette construction qui est nommée « adjectif relatif », et ee, en raison du fait que la qualification ne porte pas directement sur l'objet qualifié (ici le livre), mais sur une entité en relation avec eet objet, iei l'auteur.

◆ Le parallèle entre cette construction adjectivale et la phrase verbale apparentée entraîne une série d'analogies syntaxiques

<sup>1.</sup> Dans le dernier exemple, le participe est à l'accusatif en tant que « complément d'état » (cf. 15.17).

systématiques entre les deux types de structures. Le participe adjectif, assimilé au verbe d'une phrase verbale, restera toujours au singulier, quel que soit le nombre du nom qui le suit (cf. 16.12). Quant au nom auquel s'applique le participe adjectif, il est assimilé au sujet d'une phrase verbale : il vient donc après le participe, et porte le nominatif. Enfin, le groupe formé par le participe adjectif et le nom auquel il s'applique sont traités comme prédicat verbal d'une phrase nominale et contiennent donc un pronom qui renvoie au nom-noyau qualifié. Au total, le participe, comme tiraillé entre le nom-noyau qu'il qualifie et son « sujet », partage en quelque sorte ses marques syntaxiques entre eux : il s'accorde en cas et en détermination avec le nom-noyau, mais en genre avec son sujet¹. Comme le verbe initial d'une phrase verbale, il reste toujours au singulier :

les deux filles (nom.) dont le frère a réussi.

dans un livre (gén.) dont la lecture est utilé.

un homme (acc.) à la femme célèbre. وجتُّه مشهورةً زوجتُه des projets (gén.) sur lesquels il y a eu accord.

Les deux premiers exemples montrent que la structure d'adjectif relatif n'est pas spécifique au participe passif mais s'applique de la même manière au participe actif. En fait, elle peut s'appliquer à n'importe quel adjectif : on peut dire الولد l'enfant dont la sœur est belle, mais c'est avec les participes qu'il est le plus productif.

### **AUTRES DÉVERBAUX**

## 14.10 • Le nom de lieu (ou de temps)

Le nom de lieu (ar. اسم المكان) est un déverbal supposé désigner le lieu où se produit le procès exprimé par le verbe. Lorsque le sémantisme du verbe se prête plutôt à une interprétation temporelle, ce nom est dit nom de temps (ar. اسم الزمان).

Pour les verbes simples triconsonsonantiques, le nom de lieu (ou de temps) se forme sur le schème MAFCAL, sauf si l'inaccompli est à voyelle [i], auquel cas il est de schème MAFCIL. Exemples: Camal-yaCmal travailler a pour nom de lieu [maCmal] lieu de travail, fabrique. katab-yaktub écrire a pour nom de lieu [maktab] lieu où l'on écrit, bureau. ğalas-yağlıs siéger a pour nom de lieu [mağlıs] lieu où l'on siège, conseil. Parfois un suffixe s'ajoute au schème comme dans accume d'un étudie, école ou accume dans accume d'un étudie, école ou accume bibliothèque.

Exceptions: Douze noms de lieux formés sur des verbes à inaccompli en [u] ont néanmoins le schème MAFCIL. Ce sont مبن abattoir, مرفق dépendance, مستخل habitation, مستخل point de chute, مستخل orient, ما المطلع lieu de montée, مغرب ligne de séparation, raie, منخر pépinière, منخر narine, منخر lieu de dévotion.

Pour les verbes augmentés et les quadriconsonantiques, le nom de lieu est toujours identique au participe passif : مفترق lieu où l'on se soigne, hôpital, مفترق croisement...

N.B. Comme le montre la variété des traductions, la

<sup>1.</sup> S'il s'agit d'un participe passif assimilé à un verbe passif à régime prépositionnel (passif « impersonnel » cf. 16.15), il restera, comme le verbe correspondant, au masculin, quel que soit le genre du nom auquel il s'applique.

prédictibilité du sens des noms de lieu est très faible. Il en va de même de la productivité de ces schèmes. Il vaut mieux se référer au dictionnaire pour savoir, au cas par cas, le sens exact d'un nom de lieu.

#### 14.11 + Le nom d'instrument

Lc nom d'instrument (ar. اسم الآلـة) désigne l'instrument dont on se sert pour exécuter l'action exprimée par le verbe. Il est de schème MIFCAL (pluriel MAFĀCIL) ou de schème MIFCĀL (pluriel MAFĀCIL). Aux schèmes de singulier peut s'ajouter un suffixe : مروحة منشار, عنشار, عنشار, ونودالله scie, منشار, المناح scie, منشار, المناح scie, عنشار, المناح scie, عنشار, المناح scie, عنشار المناح scie, عنشار, عنسار scie, عنشار, عنسار scie, عنسار sc

N.B. S'il est vrai que de nombreux instruments anciens ont les schèmes en question, il n'est pas du tout sûr que ces schèmes soient encore productifs. En arabe moderne, beaucoup de noms d'instruments sont formés sur les schèmes  $FA^{CC}\bar{A}L$  et  $FA^{CC}\bar{A}LA(T)$  qui avaient anciennement une valeur d'intensifs (cf. 6.5). On trouve sur ces schèmes des mots comme مداد voiture, المداعة écouteur, ou عداد compteur. On trouve aussi pas mal de noms d'instruments sur des schèmes de participes actifs. Ainsi : مداد imprimante, مداع réacteur, مداعل distributeur, etc.

#### 14.12 + Le nom d'une fois

• Bien que le mașdar, en tant que nom abstrait, ne soit guère sujet aux variations de nombre, il existe une forme singulative du mașdar, le « nom d'une fois » (ar. اسم المرة المناه désigne une occurrence unique de l'action exprimée par le verbe. Ce nom s'obtient par adjonction du suffixe singulatif à au mașdar, à condition que celui-ci ne l'ait pas

déjà. Ainsi, au masdar [rakd] fait de courir correspond le nom d'une fois [rakda(t)] un fait de courir, une course.

### 14.3 ♦ Le nom de manière

Un autre déverbal secondaire, lié au masdar, est le « nom de manière » (ar. السم الهيئة) qui est supposé servir à indiquer la manière dont l'action exprimée par le verbe se réalise. Pour les verbes simples, il est toujours de schème FICLA(T). Pour les verbes augmentés, il n'est pas distinct du nom d'une fois. Lui aussi permet de qualifier les procès : فرح il se réjouit comme un enfant, جلُست جلسة il se réjouit comme un enfant, المردة الصبي الاميرة الميرة المي

#### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 14**

14.1. Donner le moșdor, le participe actif et le participe passif (s'il existe) des verbes suivants :

صدّق، نظّف، علّم، فتّش، ساهم، كاتب، سافر، أغلق، أحزن، أرهب، تسلّح، تعجّب، تفقد، تسابق، تفاهم، تعارف، انصرف، انطلق، انهزم، اشترك، امتلأ، انتهب، ازرق، ابیض، احول، استحمق، استعلم، استطرد.

14.2. Indiquer à quelle forme verbale ressortissent les participes actifs suivants :

معتذر، معاصر، محرك، مقاتل، ممثّل، عامل، مستهلك، منتخب، متطوّر، مناسب، سابق، لاحق، مسافر، مستمرّ، منقلب، محمرّ، متجانس، مقتنع، مجتمع، متّحد، متّفق، مامت، مضطلع.

14.3. Indiquer à quelle forme verbale ressortissent les participes passifs suivants :

مسؤول، منجز، متّهم، معروف، مستحبّ، مصوّر، مقيّد، مستعمل، منهوم، مدرّع، مغلق، ملقّب، منتدب، مسلّح، مفعم، مجرّد، مشترك، ملموس، معقّد، مزمع، مقتصد.

#### 15. LE GROUPE VERBAL

### **GÉNÉRALITÉS**

De même qu'un « nom-noyau » peut s'adjoindre des expansions pour former un groupe nominal (ef. 9), un verbe peut voir son sens précisé et développé par des expansions spécifiques à sa droite et à sa gauche pour devenir le « verbe-noyau » d'un groupe verbal.

- ♦ Tout comme pour le nom, les expansions qui se placent avant le verbe-noyau ont des fonctions essentiellement déterminatives, c'est-à-dire qu'elles contribuent à situer le verbe par rapport à des modalités grammaticales comme le temps, l'aspect, la négation ou l'interrogation. Ce qui caractérise ces expansions, c'est qu'elles prennent toutes leurs valeurs dans un ensemble fermé, généralement assez limité, de choix possibles.
- ♦ Par contraste, les expansions qui se placent après le verbe-noyau sont essentiellement spécificatives, servant à enrichir le contenu sémantique du verbe : elles concernent tous les types de « compléments » qui peuvent spécifier concrètement les circonstances de l'événement, son ou ses buts, sa manière, etc. Ces expansions, bien qu'elles relèvent de quelques types fondamentaux, peuvent prendre une infinité de valeurs différentes.

Nous allons examiner tour à tour ces divers types d'expansions.

### LES EXPANSIONS DÉTERMINATIVES

Nous allons les passer en revue en commençant par celles qui précèdent immédiatement le verbe-noyau, puis en nous éloignant par degrés pour arriver aux expansions qui peuvent en être les plus éloignées.

## 15.1 ♦ Les particules de négation verhale

Juste avant le verbe-noyau on peut trouver les particules de négation verbale.

♦ Devant l'accompli, on ne peut guère trouver que la particule L<sup>1</sup>. La négation produite, autrefois très employée<sup>2</sup> pour nier un événement passé, ne s'emploie plus aujourd'hui que de façon très limitée et avec des contraintes particulières: on la trouve d'une part dans les formes verbales figées à valeur d'auxiliaire (cf. 15.4 sq.) comme L itt. « ne pas cesser » et quelques autres de même formation et de même valeur mais moins usitées; d'autre part, en général précédée par la particule de renforcement i, dans la négation d'une « apodose » de phrase hypothétique (cf. 18.10), c'est-à-dire dans le moule de phrase figé: الوسمال si... alors... ne pas: ainsi الوسمال s'il avait travaillé, il n'aurait pas échoué. Enfin, on la trouve sous la plume de certains auteurs avec une valeur de négation particulièrement forte (négation modale) parfois précédée d'un serment : إنَّ أَمَّا اللَّهُ ثَلاثاً ما نسيه je jure trois fois par Dieu, (qu')il ne l'a pas oublié!

Devant l'inaccompli subjonctif on trouve لن (cf. 12.16) négation du futur avec forte charge modale : لن يعبروا ils ne passeront pas !

- ♦ Rappelons pour mémoire la négation composée لم يعمل il ne fait plus (cf. 12.17).

Signalons enfin, pour terminer, que le « verbe » négatif ne pas être, normalement utilisé pour nier les phrases thématiques (cf. 16.3), peut précéder un inaccompli indicatif à valeur d'état : ليس يعنينى ذلك cela ne me concerne pas.

### 15.2 • Le déterminatif verbal בּג

Un rang avant la négation verbale, on peut trouver le déterminatif verbal . Cette particule a un sens différent selon qu'elle précède un accompli ou un inaccompli.

- Avec un accompli, et éventuellement précédée de la particule de renforcement لـ, elle confirme l'achèvement du procès et peut donc marquér l'état qui en résulte : قد ذهب il est (bel et bien) parti, لقد سمعت j'ai (bien) entendu.
- Avec un inaccompli, il souligne au contraire le caractère purement potentiel et non certain du procès : قد يتفيّر il peut

<sup>2.</sup> Et encore aujourd'hui seule forme de négation de l'accompli dans les parlers arabes régionaux (« dialectes »).

changer, قد لا ينتي il se peut qu'il ne vienne pas. C'est d'ailleurs seulement avec l'inaccompli qu'il peut précéder une particule de négation.

# سىنە ك Les déterminatifs verbaux مىن وف et مىنــ وف

Ces deux déterminatifs, qui ne peuvent se reneontrer que devant l'inaecompli indicatif, sont en théorie deux variantes de la même unité linguistique ayant pour effet de donner au verbe qui suit une valeur de futur. En pratique, il y a une différence sensible entre les deux formes : \_\_\_\_, dont la structure CV fait un clitique du verbe dont rien ne peut le séparer, semble plus « grammaticalisé », et exprime le futur, proche ou lointain, de façon assez « neutre » : أسيأتي غداً viendra demain, سنرى ذلك nous verrons cela... En eontraste, سوف semble avoir gardé une très nette eharge modale qui en fait une expression plus volontaire, plus « engagée » du futur : استوف تعبيد بناء بغداد ا nous reconstruirons Baghdad! Ce qui eonfirme eette impression est que seul مدوف peut être précédée de la partieule de renforcement i soulignant eneore plus la nature modale du tu verras! En outre, et c'est لسوف تري : tu verras! ce qui justifie l'ordre dans lequel nous eitons ees deux déterminatifs, la forme libre, سون peut être suivie d'une négation : سوف لا يقومون بأي هجوم ils ne procéderont à aucune attaque.

# Les auxiliaires d'aspect

Il s'agit d'un ensemble de verbes précédant le verbe-noyau et précisant certaines modalités de son déroulement, notamment son imminence, son début, sa poursuite, ou sa cessation. Ils ont en commun deux traits syntaxiques essentiels: d'une part, leur prédicande (ef. 15.12) est nécessairement le même que eelui du verbe-noyau<sup>1</sup>, et d'autre part, ils exigent que le verbe noyau soit à l'inaecompli. Certains de ces auxiliaires sont rattachés au verbe-noyau par la conjonction i provoquant le passage de ce dernier au subjonetif.

N.B. Les auxiliaires, en tant que verbes eux-mêmes, peuvent être précédés par les mêmes déterminatifs verbaux que le verbe noyau, sauf par les auxiliaires d'aspects eux-mêmes, et à condition que le résultat ait un sens : en particulier, ils peuvent être niés, comme le montreront certains exemples ci-dessus. Mais ils peuvent aussi être introduits par un ou par si nécessaire.

## 15.4 + Les auxiliaires d'imminence ar. المال المقاربة

Il s'agit essentiellement, en arabe moderne, de (نيكاد) وأده المعنوب والمعادي المعنوب والمعادي المعادي المعاد

<sup>1.</sup> Ce prédicande commun est, le plus souvent, sujet du verbe auxiliaire et thème du verbe-noyau (cf. 16.14).

## المال الشروع . Les auxiliaires d'inchoation ar

Un nombre important de verbes peuvent être cités ici, ayant tous comme valeur sémantique de marquer le début du procès du verbe-noyau. Les principaux sont أخذ بدأ. A part le premier, qui signifie proprement « commencer », tous les autres ont un sens lexical spécifique qui teinte forcément leur sens d'auxiliaire et donne une nuance sémantique particulière à la valeur d'inchoation qu'ils expriment¹. Signalons cependant علد recommencer: litt. « revenir » qui implique que l'action a déjà eu lieu auparavant (et dont la négation علم عبد exprime la notion de ne plus).

Ces verbes se construisent par juxtaposition directe au verbe-noyau: الأن بدأت أفهم la maintenant je commence à comprendre, الذن بددًد ذلك il se mit à répéter cela, جعلت alle entreprit d'empiler les livres, أعاد يقرأ il recommença à lire le manuscrit.

# أشمال الاستمرار .Les auxiliaires de continuité ar

Cet ensemble, également fourni, regroupe des verbes qui expriment, ici encore avec des nuances diverses, que le procès continue. Ce sont notamment ما زال , que l'on trouve aussi sous les formes استمر عنال , لم يزل et منى خلل , لم يزل . Tous ces verbes se construisent par juxtaposition directe au verbe-noyau : ما زلت تحلم : tu rêves encore, ستظل , elle continuera à se tromper منى يغنى il continua à chanter, استمر رنا نبحث , nous continuâmes à chercher.

# 15.7 \* Les auxiliaires de cessation ar. المال الانتهاء

Deux formes relativement neuves expriment la notion de ne plus faire: il s'agit des formes apocopées لم يعد et à un moindre degré de لم يعقى. Elles se construisent par juxtaposition directe au verbe-noyau: لم أعد أثق به je ne lui fais plus confiance, لم يعقَوا يخافون lis n'ont plus peur.

### Les auxiliaires de modalité

Le locuteur peut vouloir marquer que l'événement signifié par le verbe n'a pas réellement (eu) lieu, mais qu'il est seulement possible et souhaitable : on dispose pour exprimer cette modalité de l'auxiliaire.

## عسى 15.8 ♦ L'auxiliaire de modalisation

C'est un verbe figé (non conjugable), relié au verbe-noyau par la conjonction أن Cet auxiliaire marque que le locuteur se représente le procès comme possible et souhaitable : عسى أن ينجع puisse-t-il réussir.

# كان L'auxiliaire temporel

Précédant les auxiliaires d'aspect et les autres déterminatifs verbaux, on peut trouver une forme du verbe فان (inacc. يكون) être ayant pour fonction d'ancrer le groupe verbal dans des coordonnées temporelles soit passées, avec والم يكن et sa forme niée لم يكن, soit présentes et plus souvent futures avec يكون. Comme les autres auxiliaires, et comme

<sup>1.</sup> Le dictionnaire donnera d'utiles indications, mais la lecture de bons auteurs fera mieux sentir les nuances.

<sup>1.</sup> Pour une autre possibilité de construction, cf. 16.8.

tout verbe, کاخ peut, bien entendu, recevoir les déterminatifs verbaux vus ci-dessus (à l'exception toutefois des déterminatifs aspectuels). Cette ressource enrichit les possibilités expressives de la langue.

## 15.9 ♦ Temporalisation du groupe verbal

Ce qui caractérise l'auxiliaire temporel par rapport aux auxiliaires d'aspect, c'est que les deux aspects de cet auxiliaire, l'accompli [kān] il a été, il était, il fut et l'inaccompli [yākūn] il est, il sera, sont combinables avec les deux aspects de n'importe quel verbe-noyau pour produire une palette assez riche de valeurs temporelles et aspectuelles.

Soit, par exemple, le verbe [kataba-yaktubu] écrire. Les combinaisons possibles avec l'auxiliaire donnent :

- 1) kāna [qad]¹ kataba: il avait écrit
- 2) (sa)yakūnu [qad] kataba: il aura écrit
- 3) lam yakun [qad] kataba: il n'avait pas écrit
- 4) kāna yaktubu : il écrivait
- 5) kāna sayaktubu : il allait écrire, il aurait écrit
- 6) (sa)yakûnu yaktubu: il sera en train d'écrire
- 7) lam yakun yaktubu: il n'écrivait pas

Bien entendu, l'auxiliaire temporel کان peut modifier un groupe verbal contenant un auxiliaire aspectuel : des groupes verbaux comme عان قد بدأ يقرأ خطاب il avait commencé à lire son discours n'ont rien de rare.

### 15.10 ♦ Les interrogatifs du groupe verbal

Les particules interrogatives se situent au tout début du

groupe verbal, ce qui est compréhensible puisque leur fonction est de marquer l'interrogation sur un syntagme déjà complètement constitué.

- Pour l'interrogation globale sur l'événement on dispose des deux particules على et i. La première manifeste une prédilection particulière pour le groupe verbal non précédé de négation: ﴿ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال
- ♦ Quant aux interrogations plus spécialisées, elles disposent de tout un ensemble de mots interrogatifs. Les principaux de ces mots sont :

| من   | qui  | متى | quand   |
|------|------|-----|---------|
| لما  | que  | کم  | combien |
| ماذا | quoi | أين | où      |
| أي   | quel | كيف | comment |

La plupart sont susceptibles de se combiner avec d'autres éléments (notamment les prépositions) pour former des interrogatifs plus spécifiques. Ainsi : اين pourquoi, من أين jusqu'à quand, etc.

# 15.11 ◆ Récapitulation sur les déterminatifs verbaux

Le schéma ci-dessous résume l'ordre de placement des divers déterminatifs du verbe :



Figure 15.1: Les déterminatifs du verbe

<sup>1.</sup> La particule [Qdd] qui précède le verbe principal à l'accompli et souligne sa valeur « résultative » n'est pas strictement indispensable, mais en arabe moderne elle est presque toujours présente.

### LES EXPANSIONS SPÉCIFICATIVES

Les expansions spécificatives suivent le verbe-noyau et en précisent les aetants (sujet, bénéficiaire, objet) et les circonstants (temps, lieu, manière, etc.).

### 15.12 • Le sujet, premier spécificateur du verbe

Immédiatement après le verbe on peut trouver son sujet grammatieal, nom ou groupe nominal au nominatif qui, pour le verbe actif, spécifie l'agent du procès<sup>1</sup>. A ce titre, le sujet est le premier spécificateur du verbe.

Certes, dans de nombreux cas on ne trouvera pas, après le verbe, de groupe nominal au nominatif<sup>2</sup>. Il restera néanmoins vrai de dire que le sujet est le premier spécificateur du verbe. En effet, le verbe arabe n'ayant pas de forme infinitive (cf. 12), tout verbe que l'on rencontre dans un texte est nécessairement un verbe conjugué. En outre, la nature même de la conjugaison arabe, constituée par des affixes de personne intégrés au verbe, fait de toute forme verbale un nœud prédicatif complet formé du verbe et de son sujet pronominal. De tout ceci il résulte que le verbe arabe, qu'il ait ou non un nom explicite pour sujet, peut être considéré comme doté d'un sujet.

# Types verbaux et compléments

Le groupe verbal, minimalement doté d'un sujet, lexical ou pronominal, peut avoir divers compléments intrinsèquement liés au verbe. Le nombre et la nature de ces compléments dépendent, nous allons le voir, du type de verbe. Tout complément est à l'accusatif, sauf bien sûr s'il est introduit par une préposition (auquel cas il est au génitif).

# امقمول مُطلق .T5.13 ♦ Le complément absolu (ar. مقمول مُطلق)

Tout verbe, qu'il soit transitif ou non, peut avoir un « complément absolu ». Morphologiquement il s'agit du masdar (cf. 14.1) à l'accusatif, le plus souvent indéterminé, éventuellement singulé (cf. 14.11), et/ou qualifié par un adjectif ou par un complément de nom. Cette construction sert en fait à qualifier le procès et doit le plus souvent être traduite en français par un adverbe ou par une expression comparative :

نام الصببيّ نوماً طويلاً l'enfant dormit longtemps : litt. « dormit l'enfant un fait-de-dormir long ».

il hurla comme un fou : litt. « il hurla le hurlement du fou ».

## 15.14 • Le complément d'objet

Les verbes transitifs (ar. أفعال متعدية) peuvent être spécifiés par un complément d'objet (ar. مفعول به) qui est, soit direct, soit indirect, c'est alors un groupe prépositionnel: بحثنا عن la vieille écrivit ses lettres, مندق nous avons cherché un hôtel. Dans ee dernier exemple le verbe arabe بحث exige un complément d'objet indirect (introduit par بحث à la différence de son équivalent français.

<sup>1.</sup> Pour les verbes d'état comme [taciba] être/se fatiguer ou [hasuna] être/devenir beau il faudrait considérer le sujet plutôt comme « le siège du procès » que comme son « agent », mais l'important ici est de percevoir que dans tous les types de verbe le sujet joue le même rôle grammatical, alors que son rôle sémantique dépend toujours du sens particulier du verbe.

<sup>2.</sup> Notamment quand l'agent a déjà été évoqué, ou qu'il est parfaitement évident...

### 15.15 ♦ Le « premier complément »

Un bon nombre de verbes admettent en arabe, avant le complément d'objet, un « premier complément » direct spécifiant en général au bénéfice ou au détriment de qui se fait l'action qui met en jeu le complément d'objet. De nombreux verbes ont ainsi deux compléments directs. On peut les ranger en deux grandes catégories :

- 1. Des verbes de don, comme أعطى donner, منح attribuer, وهب accorder, ou au contraire de retrait comme سلب dépouiller: أعطيت يزيد كتاباً j'ai donné à Yazid un livre, is nous ont spoliés de nos droits. On peut rattacher à cette catégorie des verbes comme أطعم أصعم abreuver: أطعموه خبزاً يابساً! nourrissez-le de pain sec!
- 2. Des verbes exprimant une activité ayant nécessairement des destinataires comme علم enseigner ou القن inculquer. القن apprenez-leur la justice.
- Le « premier coinplément » désigne généralement un humain, et doit en principe précéder le complément d'objet, d'où le nom de « premier complément » (ar. مفعول أول ).

Pour beaucoup de ces verbes on peut choisir de placer le complément d'objet juste après le sujet, mais l'autre complément doit alors être introduit par la préposition العربية وفلام يعلم يزيد الأجانب Yazid enseigne l'arabe aux étrangers au lieu de يعلم يزيد الأجانب العربية للأجانب

 sont pronominalisés, on construit le pronom complément d'objet avec أعطيتهم إيّا (cf. 11.8). On dira donc أعطيتهم إيّاه je le leur ai donné.

L'arabe ancien acceptait dans ce cas la cliticisation des deux pronoms objets sur le verbe, à condition qu'ils ne soient pas de même personne et que le pronom de l'e personne précède celui de 2e personne et que celui-ci précède le pronom de 3e personne. On pouvait dire donne-le-moi. D'où le célèbre demandée (cf. 3.9). En arabe moderne cette possibilité est pratiquement sortie de l'usage et li introduit normalement le pronom complément d'objet.

### 15.16 ♦ Les compléments complexes

Certains verbes transitifs ont un complément d'objet qui n'est pas un groupe nominal mais une phrase thématique (cf. 16.1). Dans ce cas les deux membres (thème et propos) sont à l'accusatif.

◆ Quand ces verbes ont un seul complément, ils se répartissent en deux grands groupes :

Le premier exprime des notions comme mettre ou laisser dans tel état: جعل rendre, حول laisser, أبقى transformer, etc., أبقى الليل نهار l'explosion de la comète transforma la nuit en jour, أبقى التوتّر الطفل يقظاً la tension garda l'enfant éveillé cette nuit-là.

Le second exprime un jugement du locuteur : خان penser, خان s'imaginer, زعم estimer, زعم prétendre. خال les gens crurent la fin du monde venue : litt. « ... crurent l'heure est venue ».

 Quand ils ont deux compléments directs, ils expriment souvent l'idée de transmission d'informations comme infomer, ou أدى montrer, etc. Ils informèrent le أخبروا الصحفيّ العمليّة قريبة journaliste que l'opération était proche.

رى الشرطيّ الأبوين الحالة كما هي Le policier fit voir aux parents la situation comme elle était.

♦ En arabe moderne, ces constructions se rencontrent peu, et plutôt lorsque certains spécifiants du verbe sont des pronoms. Autrement, elles sont senties comme trop lourdes et l'on préfère alors relier les éléments entre eux par des mots outils. Ainsi, les trois dernières phrases deviendraient respectivement :

ظن الناس أن الساعة قد قامت Les gens crurent que la fin du monde était venue.

ils informèrent le أخبروا الصحفيّ أن العمليّة قريبة journaliste que l'opération était proche.

أرى الشرطيّ الحالة كما هي للأبوين Le policier fit voir la situation comme elle était aux parents.

# 15.17 ♦ Complément d'état et adverbe

- Le complément d'état (ar. حال) est un nom à l'accusatif indéterminé spécifiant l'état d'un ou plusieurs des actants de la relation prédicative : sujet, premier complément ou complément d'objet : جاءت باکیة elle arriva en pleurant. Il peut être suivi de ses propres compléments : خرج الولد l'enfant sortit portant ses cadeaux.
- ◆ L'adverbe, lui, spécifie la relation prédicative elle-même.
  ll se reconnaît à deux caractères :
- 1) C'est la seule forme qui puisse spécifier aussi bien un verbe qu'un adjectif. Ainsi :

انه سريع حقّاً il est vraiment rapide je l'aime vraiment.

2) Lorsqu'il est à l'accusatif indéterminé, ce qui est généralement le cas, il échappe totalement aux règles de

pause (cf. 1.27). Alors que la phrase à complément d'état /'aǧābanī dāḥikan/ il me répondit en riant subit les règles de pause et se prononce donc ['aǧābanī dāḥik], la phrase à adverbe /darabahu fi<sup>C</sup>lan/ il l'a effectivement frappé est toujours prononcée [darabahu fi<sup>C</sup>lan]. Voici quelques exemples d'adverbes :

| أغم   | très          | دائماً | toujours        |
|-------|---------------|--------|-----------------|
| جيداً | très bien     | أبدأ   | toujours/jamais |
| حقاً  | vraiment      | طبعأ   | naturellement   |
| فملأ  | effectivement | مهلا   | doucement       |
| أيضا  | aussi         | فجأة   | brusquement     |

A côté d'adverbes à l'accusatif indéterminé, il existe une liste importante de locutions adverbiales formées avec la préposition — avec. Exemples :

sérieusement بهدوء vite بصراحة franchement

Enfin, il existe un procédé tout à fait productif de formation de nouveaux adverbes : on part d'un adjectif de relation (cf. 6.4) que l'on met à l'accusatif indéterminé. Voici quelques exemples :

معنویاً scientifiquement معنویاً moralement معنویاً logiquement معنویاً pratiquement

Ces nouveaux adverbes, comme les plus anciens, se prononcent sans application des règles de pause.

### 15.18 + Les compléments circonstanciels

Les compléments circonstanciels sont ceux que la phrase verbale partage avec les autres types de phrase. Ils sont ordonnés après les compléments prédicatifs. Normalement, les circonstanciels de temps viennent d'abord, puis ceux de lieu et enfin les autres (cause, but, etc.). Comme tous les compléments ils sont à l'accusatif, sauf s'ils sont introduits

par des prépositions, auquel cas ils sont au génitif.

# 15.19 • Récapitulation sur les spécifiants du verbe

Récapitulons l'ordre des spécifiants du groupe verbal :

verbe-noyau 0 1 2 3 4 5 6 7

0: sujet 4: adverbe

1: premier eomplément 5: eireonstanciel (temps)

2: eomplément d'objet 6: eireonstaneiel (lieu)

3: eomplément absolu 7: eireonstaneiels divers

Figure 15.2 : Les spécifiants du verbe

### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 15**

#### 15.1. Traduire:

لم أفهم هذا الدرس، لا يتكلّمون الفرنسيّة، لم يعد يضحك، لا يقال ذلك الآن، لا يقال ذلك الآن، لا يقال ذلك، لا تصدّقيه، لقد يشقون بنا، لم تفهموني، لا تعد تفعل ذلك، لا تصدّقيه، لقد فهمنا كلّ شيء، قد مات، سوف أشرح لكم، قد لا يعود، ألم تر ؟، ألا تفهمين ؟، ألن تتغيّروا أبداً !، لسوف يندم.

### 15.2. Traduire:

بدأت أشك، جعلوا يصيحون، أوشكت أن تختنق، كدت أضربه، كاديموت ضحكاً، القطار يوشك أن ينطلق، كلام لا يكاد يُفهم، بدأتا تغنيان، متى أنشؤوا يبنون مثل هذه المساجد ؟، ألم تبدئي تعملين بعد ؟، لن أعود أفعل ذلك

أبداً، ظلَّت تخيط في النهار وتفتق في الليل، لم يعد يكفي ذلك.

#### 15.3. Traduire:

Il était revenu, elle sera en train de travailler, nous avions fini, ils auront voyagé, il écrivait, je dormirai, elles ne seront pas parties, vous aviez eommeneé à chanter, je eontinuerai à expliquer, ils écrivent toujours, elle continua de ehanter, il ne parlait plus, il se peut qu'ils ne eomprennent pas, ils seront peut-être en train de travailler.

#### 15.4. Traduire:

Il ne comprenait pas, ils n'avaient rien fait, je t'aurais aidé, elles seront en train de dormir, il n'ira pas, je ne le répéterai pas, il n'aura pas fini, quand commences-tu à travailler ? qui a continué à chanter ? puissiez-vous le trouver!

#### 16. LA PHRASE SIMPLE

#### **GÉNÉRALITÉS**

La phrase a une fonction à la fois communicative (communiquer des représentations, informer) et expressive (exprimer des sentiments, des attitudes).

Du point de vue communicatif, les deux constituants de base de la phrase arabe simple sont le prédicande (ar. الْلَيْنَا), qui représente ce dont on parle, et le prédicat (ar. الْسُنَّد) qui est ce que l'on dit à propos du prédicande. La relation qu'on établit entre eux, ou relation prédicative (ar. الْسُنَّاد), est le noyau de la phrase.

- La grammaire arabe met à la disposition du locuteur trois types distincts de phrases selon ce qu'il désire communiquer : la phrase thématique pour exprimer un jugement sur quelque chose;
- la **phrase locative** pour poser l'existence de quelque chose quelque part ;
- et la phrase verbale pour rendre compte d'une action, d'un événement ou d'un état de choses.
- Du point de vue expressif, le locuteur dispose d'outils linguistiques variés lui permettant de marquer dans les phrases qu'il produit diverses attitudes comme l'insistance, le doute, le souhait, l'étonnement, etc. Il existe en outre quelques types spéciaux de phrases relevant surtout de la fonction expressive (exclamations, appels, etc.).

# LA PHRASE THÉMATIQUE

# Structures de base de la phrase thématique

# 16.1 ♦ Constitution et valeurs de la phrase thématique

Considérons les phrases thématiques suivantes :

notre voisin [est] turc (2) أنا تركيّ (2) انت شجاعةً (2)

(3) مذا غريب ceci [est] étrange

♦ Elles ont toutes deux termes: le prem

- ♦ Elles ont toutes deux termes: le premier est un groupe nominal déterminé, le « thème », qui représente ce dont on veut parler. Le second est un groupe nominal indéterminé qui représente ce que l'on dit du thème.
- La phrase thématique est souvent appelée « phrase nominale » (ar. جُملة اسمية) parce que son premier terme est un nom (ou un groupe nominal). Ce premier terme est le thème de la phrase (ar. مُبتدأ), c'est-à-dire l'entité (déjà présente à l'esprit des interlocuteurs) au sujet de laquelle on va dire quelque chose (de nouveau).
- Etant déjà connu, le thème, prédicande de la phrase thématique, est toujours déterminé. Du point de vue casuel, en tant que prédicande de la phrase, il est au nominatif, que cette marque soit effective, comme en (1) ou purement « potentielle » comme en (2) et (3) dont les thèmes sont morphologiquement indéclinables. Le thème est suivi du « propos » (ar. خَبُر), prédicat de la phrase thématique, qui apporte l'information nouvelle.
- ♦ Dans les exemples précédents, le propos est toujours un groupe nominal indéterminé. Il est aussi au nominatif en tant que prédicat nominal. Mais le propos peut ne pas être indéterminé, et il peut même ne pas être un groupe nominal.

Voici d'autres exemples qui vont permettre d'affiner l'analyse:

- ceux-ci [sont] nos amis هؤلاء أصدقاؤنا (4)
- (5) يزيد في المطبخ Yazid [est ] dans la cuisine
- les deux enfants se sont baignés الولدان أستحمًا (6)
- (7) يزيد يساعد أباه Yazid aide son père
- (8) يزيد أبوه معلّم Yazid, son père est enseignant.

En (4) le propos est déterminé (par annexion à un pronom, lequel est déterminé par nature, cf. 11.8). En (5) ce n'est pas un groupe nominal mais un groupe prépositionnel, cn (6) et (7) c'est un verbe (éventuellement suivi de son complément d'objet direct) et en (8) c'est une nouvelle phrase thématique formée d'un thème (أبوه) et d'un propos (معلم). Le propos peut donc être un groupe nominal, un groupe prépositionnel, un groupe verbal ou une phrase.

- Ce qui est constant à travers ccs exemples, e'est que le thème, qui représente ce dont on parle, est un groupe nominal déterminé portant, s'il est déclinable, la marque du nominatif. Ce que l'on dit du thème varie selon le type et la détermination du propos : il peut s'agir d'énoncer l'appartenance du thème à une classe (exemple 1), de lui attribuer une qualité (exemples 2 et 3), de l'identifier à une autre entité définie (exemple 4), de dire où il se trouve (exemple 5), ou ce qu'il fait (exemples 6 et 7) ou même de ne le mentionner que pour pouvoir ensuite parler de quelque chose d'autre auquel il se trouve relié (exemple 8). On voit done la grande variété des usages possibles de la phrase thématique.
- ♦ Une autre constante de ce type de phrase est que, dans presque tous les cas, le propos contient un indice formel qui rappelle le thème : il peut s'agir de l'accord en genre et en nombre avec le thème (comme en 1, 2, 3 et 4), ou d'un

accord du verbe du propos avec le genre et le nombre du thème, ou enfin de la présence dans le propos d'un pronom (dit « de rappel ») renvoyant au thème (comme en 8). C'est seulement si le groupe est un groupe prépositionnel localisant le thème (comme en 5) qu'il ne contient aucun indice formel renvoyant au thème.

- ♦ Encore trois exemples pour préciser certains points :
- (9) إنا مشفول جداً هذه الآيام je [suis] très occupé ces jours-ci
- (10) السائق هو المسؤول عن الحادث le chauffeur est le responsable de l'accident
- (11) الكلاب هي التي أيقظته بنباكها ce sont les chiens qui l'ont réveillé avec leurs aboiements.
- On voit, en (9), (10) et (11), qu'après le thème et le propos, la phrase thématique peut avoir divers compléments circonstanciels: s'ils sont directs, ils sont à l'accusatif, s'ils sont prépositionnels, au génitif.

Dans les exemples (10) et (11) le thème et le propos sont déterminés. Dans ce type de cas, en arabe moderne, le propos commence en général par un pronom libre de 3° personne ayant les mêmes indices de genre et de nombre que le thème. Ce pronom dit « de séparation » (ar. شمير الفصل) permet de distinguer le propos d'un simple adjectif : السائق le chauffeur responsable, ou d'une phrase adjectivale ....

• D'autre part, on voit que dans l'exemple (11), le thème, qui est un pluriel d'entité non humaine, fait avec son propos un accord féminin singulier, conformément aux principes généraux de l'arabe sur ce point (cf. 5.5).

### 16.2 ♦ Quelques cas spéciaux

Considérons les exemples suivants :

! traître خائن ! (12)

! malin, cet étudiant شاطر هذا الطالب !

En (12) seul le propos est exprimé, et en (13) le thème luisuit le propos. Ces énoncés, proches de la langue orale, ne se conçoivent que dans des situations concrètes. En (12) c'est le contexte qui indique de qui (ou à qui) l'on parle. En (13) le locuteur énonce d'abord le propos avec une nette mise en valeur (cf. 2.23), puis indique à quel thème il s'applique. Rappelons (cf. 2.23) que le thème aussi est susceptible d'être ainsi mis en valeur par une intonation contrastive. La phrase a alors un sens particulier qu'elle n'a pas en intonation normale : ainsi, la phrase (5) dite avec intonation contrastive signifie : c'est Yazid qui est dans la cuisine (et non quelqu'un d'autre)...

# Modifications de la phrase thématique

La phrase thématique telle que nous l'avons vue en 16.1 ci-dessus pose d'une façon neutre l'existence d'une relation entre thème et propos dans un présent général. On peut vouloir, non pas affirmer, mais nier l'existence d'une relation entre thème et propos, comme on peut vouloir, au contraire, renforcer cette affirmation, en préciser certaines modalités (continuation, devenir) ou la localiser à un autre moment du temps que le présent. Pour toutes ces modalisations de la phrase thématique on dispose d'outils grammaticaux spécifiques.

### 16.3 ♦ Négation de la phrase thématique

Pour nier l'existence d'une relation entre thème et propos, l'arabe utilise un verbe spécifique, [laysa]. Ce verbe,

qui signifie littéralement *ne pas être* ne se conjugue qu'à l'accompli (malgré son sens présent) et a une conjugaison spéciale, que voici :

|          | singulier   | due     | 1     | plur     | iel   |
|----------|-------------|---------|-------|----------|-------|
| 1. comm. | است lastu   |         |       | lasnā    | لسنا  |
| 2. masc. | lasta لست   | lastumā | لستما | lastum   | لستم  |
| 2. fém.  | الست lastı  | lastumā | لستما | lastunna | لستن  |
| 3. masc. | لیس laysa   | laysā   | ليسا  | laysü    | ليسوا |
| 3. fém.  | لیست laysat | laysatā | ليستا | lasna    | لسن   |

Figure 16.1: Conjugaison de [laysa]

Le verbe [laysa] précède en général le thème et le propos. Si le propos est un groupe nominal pouvant porter des marques de cas, il perd son cas nominatif et prend le cas accusatif<sup>1</sup>.

♦ Voici les négations des phrases (1), (2) et (3) ci-dessus :

ليس جارنا تركياً (١)

notre voisin n'est pas turc

لست شجاعةً (2')

tu n'es pas courageuse

ليس هذا غريباً (3)

ceci n'est pas étrange.

De plus, aux troisièmes personnes, le verbe en tête d'énoncé s'accorde en genre mais pas en nombre avec le thème. Par exemple, la négation de l'exemple (4) sera :

(4') ليس هؤلاء أصدقاءنا ceux-ci ne sont pas nos amis. Ce

l. Nous avons vu ci-dessus que le prédicat nominal était au cas nominatif. Tout se passe donc comme si l'introduction du verbe llaysa] dans la phrase retirait au propos sa fonction de prédicat et le « dégradait » au rang de simple complément, donc au cas accusatif. C'est peut-être pour cette raison que la grammaire arabe qualifie les verbes comme [laysa], qui modifient la relation syntaxique thème-propos, de « verbes abrogateurs » ou « modificateurs » (النمال ناسخة).

lernier point s'éclaircira lors de l'étude de la phrase verbale cf. 16.12 sq.).

- Il peut arriver cependant que le verbe [laysa] vienne après e thème. Dans ce cas c'est le verbe [laysa] lui-même qui est considéré comme le propos et il doit donc, conformément aux principes présentés ci-dessus, s'accorder en genre et en nombre avec son thème.
- La négation de (4) serait dans ce cas :
- .هنولاء ليسوا أصدقاءنا (4
- La négation ne... plus se rend en faisant précéder la phrase hématique des verbes لم يعن ou لم يعن (cf. 15.7). Les règles l'accord et les effets syntaxiques sur le propos sont les nêmes que pour لم تبقوا أطفالاً: ليس vous n'êtes plus des 'nfants, لم يعد ذلك ممكناً, cela n'est plus possible.
- La négation ne... pas encore se rend, elle, en faisant suivre a phrase niée par ليس du spécificatif temporel ليست : بعدُ je ne suis pas encore riche.

### 16.4 ♦ Interrogation sur la phrase thématique

- Les deux particules هل et i, que nous avons vues à propos le l'interrogation totale du syntagme verbal (cf. 15.10), remettent aussi d'interroger sur la phrase thématique : هل Yazid est-il dans ايزيد هي المطبخ
- الطبخ ؟ Ou يزيد في المطبخ ؟ Yazid est-il dans a cuisine ?

  المربخ على المطبخ ؟ Nais ces deux particules p'ont pas les mêmes possibilités
- Hais ces deux particules n'ont pas les mêmes possibilités l'emploi. Pour les puristes, seule la particule interrogative ditique i peut s'utiliser lorsque le propos de la phrase hématique est un verbe comme en (6) et (7) ci-dessus. Mais en fait, à côté de la forme « correcte » ؟ الولدان استحماً es deux enfants se sont-ils baignés ? on trouve aussi الولدان استحماً
- Par contre, i est le seul interrogatif utilisable aussi dans des

interrogations contrastives comme:

? أيزيد في المطبخ أم سليم i est-ce Yazid qui est à la cuisine ou Salim ? Enfin, c'est le seul qui puisse se combiner avec pour donner des formes interro-négatives : اليس يزيد Yazid n'est-il pas à la cuisine ?

### 16.5 • Temporalisation de la phrase thématique

La phrase thématique a une valeur de présent général. Si l'on veut la situer dans le passé, il faut faire précéder la phrase du verbe [kāna] être à l'accompli. Les conséquences grammaticales sont exactement les mêmes que pour [laysa]¹: passage du propos à l'accusatif et accord en genre seulement pour la troisième personne si le verbe reste en tête. Voici les exemples (1), (2) et (3) ci-dessus « décalés » dans le passé:

notre voisin était turc کان جارنا ترکیاً

(2a) كنت شجاعة tu étais courageuse (3a) كان هذا غرياً ceci était étrange.

Une éventuelle négation porterait alors sur le verbe : لم یکن notre voisin n'était pas turc.

#### 16.6 ♦ Phrase thématique et modalités d'état

Pour marquer le commencement ou la continuation de la relation thème-propos, on dispose de toute une série de verbes « modificateurs » (ar. نواسخ) qui, syntaxiquement, ont tous les mêmes effets que [laysa] et [kāna] et sémantiquement se répartissent en deux classes.

 La première dont le sens général est devenir comprend les verbes صار, امسی, أضحی, أصبح. Des nuances de sens opposent étymologiquement ces verbes, mais ils n'ont plus,

I. Sur la conjugaison du verbe [kônô], cf. Annexes I et II.

dans l'usage moderne, que le sens général évoqué ei-dessus. Tout au plus peut-on dire que le premier et le demier sont les plus usités et donc les plus neutres sémantiquement : مار هؤلاء ; نصوت شجاعة ceux-ci sont devenus nos amis.

♦ La seconde série comprend des verbes dont le sens courant, dans la langue moderne, est être toujours, demeurer, .ما برح et ,ما فتيء ,ما انفك ,ما زال ,ظلّ : rester. Il s'agit de Le premier, affirmatif, signifie continuer, perdurer, les autres ont tous le sens de cesser, s'arrêter et sont donc précédés de الله la négation [må]. Les deux premiers sont les plus usités : خلل garde sa valeur originelle d'accompli, et situe donc la relation dans le passé : ظل يزيد في المطبع Yazid demeura dans la cuisine, à moins d'être conjugué à l'inaccompli : son ما زال tu demeureras ignorant. Quant à ستظلُّ جاهادُّ sens accompli n'est plus guère senti, et il peut done être je suis toujours ici. Il ما زلت هنا : je suis toujours ici peut eependant aisément être conjugué : ما زلت شجاعة, ou tu es toujours courageuse. On peut trouver لا تزالين شجاعة لن il continua et لم يزل il continue ou ما/لا يزال il continuera. سزال

Enfin, bien qu'il ne soit pas compté comme un modificateur, il faut citer le verbe بدا (inacc. يبدى sembler qui a un comportement analogue : يبدى صديقك ذكياً ton ami semble intelligent.

### 16.7 ♦ Phrase thématique et aspect

Si le propos de la phrase thématique est un verbe à l'inaccompli, les auxiliaires d'aspect et de modalité qui modifient le groupe verbal (cf. 15.4 sq.) peuvent y être utilisés aux mêmes fins: كادت العجوز تجن la vieille faillit devenir folle, أوشكت الطائرة أن تقلع l'avion est sur le

point de décoller, بدأ الطفل يرقص l'enfant se mit à danser, بدأ الجملة je commençai à répéter la phrase, مضى الجملة le policier continua à feuilleter les dossiers.

### 16.8 + Phrase thématique et modalités

La langue fournit de nombreux outils pour permettre au locuteur d'exprimer son attitude vis-à-vis de l'état de choses représenté par la phrase thématique.

Parmi ces outils, le verbe figé مسى, déjà vu à propos du groupe verbal, est utilisable en phrase thématique à prédicat verbal, de deux manières : si le thème est un nom (ou un démonstratif) la construction est la même que pour le groupe verbal (liaison par l'intermédiaire de أن, cf. 15.8), la seule différence étant que le thème s'interpose entre عسى الحق أن ينتصر et le propos : ما المنت الحق أن ينتصر puisse la vérité triompher.

Si le thème est un pronom, celui-ci doit se cliticiser à مسعد, mais la liaison avec le prédicat se fait par simple juxtaposition: مسانا ننجم puissions-nous réussir.

si seulement..., ah si... et لعن sans doute, peut-être, sont deux partieules (invariables) susceptibles de modaliser une phrase thématique. Ces deux partieules, à la différence des modalisateurs de la relation thème-propos vus jusqu'ici, imposent au thème le cas accusatif et ne changent pas le cas du propos (qui reste au nominatif): عمل المناب عمل المناب عمل المناب عمل المناب الطقس جميل هناك peut-être que le temps est beau là-bas. Si le thème est un pronom libre, comme en (2) ci-dessus, il devient clitique devant ces partieules:

## 16.9 ♦ Servitudes grammaticales

Trois autres particules provoquent dans la phrase

thématique le passage du thème à l'accusatif et, éventuellement, sa eliticisation si e'est un pronom¹.

- La première, il, autrefois marque de mise en valeur du thème et d'insistance, n'est plus aujourd'hui qu'un simple introducteur de phrase thématique. Elle garde eependant sa valeur d'insistance si le propos est précédé de la particule corroborative [la] : إنَّك لشجاعة vraiment tu es courageuse.
- Les deux autres sont ¿i, eonjonetion de subordination (cf. 18.6), et كن (prononeer [lākinna]) (ef. 1.19 et 17.8), conjonetion de coordination. Cette dernière a une variante (prononcer [läkin]) qui n'a aucun effet casuel.

#### LA PHRASE LOCATIVE

# Structures de base de la phrase locative

# 16.10 ♦ Constitution et valeurs de la phrase locative

Nous partirons iei encore d'exemples :

في المطبخ يزيد (a)

dans la cuisine [il y a] Yazid

ني البيت أحد (b)

dans la maison [il y a] quelqu'un

بعد غد عطلة (c)

après-demain [il y a] congé.

♦ Les phrases locatives (ar. جمل ظرفية) sont formées d'un groupe prépositionnel² (ar. شبه جملاً) déterminé (cf. 10.17) suivi d'un groupe nominal qui peut être déterminé, comme en (a), ou indéterminé, et qui, s'il est déclinable, est toujours au nominatif. Elle peuvent aussi avoir des compléments

1. Les particules qui mettent le propos à l'accusatif sont dites « assimilées au verbe » (ar. مشتهة بالقمل).

eireonstanciels comme les phrases thématiques.

- Arrêtons-nous un instant sur l'exemple (a) ear son analyse va faire eomprendre ee qu'est une phrase locative : cet exemple reprend les mêmes termes que la phrase (5) ei-dessus, mais en inversant leur ordre. Cette inversion fait changer la phrase de eatégorie : ce n'est plus une phrase thématique, parlant de Yazid, mais une phrase locative parlant de la cuisine : la phrase (a) est en effet susceptible de répondre à une question comme : ؟ من في المطبخ qui est à la cuisine ?, mais pas à une question comme ؟ من يزيد où est Yazid? C'est l'inverse pour la phrase thématique (5).
- La phrase locative établit une relation entre un localisateur, marqué par le groupe prépositionnel, et un localisé, marqué par le groupe nominal au nominatif. Le localisateur est ce dont on parle, donc le prédieande, et e'est pourquoi il doit être déterminé. Le prédicat est le localisé : il peut être déterminé ou non.
- ♦ Le sens des phrases locatives dépend beaucoup de la nature du localisateur. Si celui-ei a un sens local ou temporel, comme dans les phrases ci-dessus, le sens de la phrase sera que le localisé s'est trouvé, se trouve ou se trouvera situé dans ee lieu ou ce temps. Ce sera done véritablement de la localisation au sens concret du terme.
- ♦ Mais le localisateur peut être d'un autre type comme nous le montrent les exemples suivants :
- (d) مناك مشكلة il y a un problème : litt. « là un problème ».
- (e) عند يزيد سيّارة Yazid a une voiture : litt. « chez Yazid une voiture ».

Dans l'exemple (d) le localisateur n'est pas un lieu précis : ne désigne pas, en l'occurrence, un lieu que l'on pourrait montrer du doigt. Corrélativement le sens de la phrase est abstrait : elle exprime simplement l'existence d'un

<sup>2.</sup> On dira « groupe prépositionnel » (cf. 10.18) en assimilant « vraies » prépositions et quasi-préposition.

problème. Les autres localisateurs abstraits qui permettent de (parfois graphić ثُمُتُ).

♦ Dans l'exemple (e) le localisateur est une personne : dans ce cas la phrase exprime la possession. Cette notion peut se préciser grâce à diverses prépositions et quasi-prépositions (cf. 10.8 sq.).

Il existe une dernière classe de phrase locative à sens spécial illustrée par l'exemple suivant :

(f) من الغريب ألاً يحضر يزيد il est étrange que Yazid ne vienne pas : litt. « de l'étrange que... ».

ne renvoie ni à من الغريب un lieu, ni à un temps, ni à une personne mais à une idée plus abstraite: l'étrange. Le localisé, lui, n'est pas un groupe nominal courant mais une phrase nominalisée (cf. 18.5 sq.). L'interprétation, dans ce cas-là, est celle d'un jugement évaluatif porté par le locuteur sur le contenu de la phrase nominalisée.

# Modifications de la phrase locative

### 16.11 ♦ Modifications diverses de la phrase locative

Oue ce soit pour la négation, l'interrogation, la temporalisation, les modalités d'état (devenir, demeurer, paraître), les modalités de souhait et de probabilité ou même les servitudes grammaticales (cf. 16.9), la phrase locative accepte exactement les mêmes modificateurs que la phrase thématique. Mais il y a entre elles deux différences syntaxiques essentielles, à savoir;

1) Les opérateurs qui mettent le propos de la phrase thématique à l'accusatif n'ont aucun effet sur la phrase

locative. Ainsi:

- (a') كان في المطبخ يزيد dans la cuisine il y avait Yazid.
- (b') ما زال ني البيت أحد dans la maison il y a encore quelqu'un.
- (c') ليس بعد غد عطلة après-demain il n'y a pas congé
- (d') ليس هناك مشكلة il n'y a pas de problème
- il n'a pas de voiture ليس عنده سيّارة (e')
- (g) لم يبق لى مال je n'ai plus d'argent.
- 2) Par contre, les opérateurs qui mettent le thème de la phrase thématique à l'accusatif font de même pour le localisé de la phrase locative. Voici des exemples :
- (h) إن في الفرقة فأراً (dans la pièce il y a un rat
  (i) إن في البيت أحداً peut-être que dans la maison il y a quelqu'un
- (j) عيد غد عيداً ah s'il y avait fête après-demain!

#### LA PHRASE VERBALE

## Structures de base de la phrase verbale

### 16.12 ♦ Constitution et valeurs de la phrase verbale

Considérons la phrase verbale suivante :

(i) استحمّ الولدان les deux enfants se sont baignés.

Elle ne diffère de la phrase (6) vue ci-dessus que par le fait que le prédicat verbal vient ici en tête et reste au reste inchangé. Nous avons الولدان reste inchangé. traduit les deux phrases de la même manière en français. Pourtant ces deux phrases sont distinctes aux yeux de la grammaire arabe et ne peuvent normalement pas être employées l'une pour l'autre : (6) peut répondre à ماذا فعل

- إلى إلى الولدان qu'ont fait les deux enfants? alors que (i) ne le peut pas. Par contre (i) serait employée par un observateur décrivant une scène, ou encore en réponse à une question très générale, et sans présupposé, comme ؟ ما من جديد quoi de nouveau? ou ؟ ماذا حدث que s'est-il passé?
- Dans une phrase verbale (ar. جملة نعلية) le prédicat verbal précède obligatoirement son prédicande, ou sujet (ar. فاعل), et s'accorde avec lui en genre<sup>1</sup>, mais reste toujours au singulier quel que soit le nombre du sujet. Ce dernier est au cas nominatif (comme tout prédicande nominal). Ce type de phrase a pour fonction de présenter un procès (événement, état de choses), et répond donc à des questions comme que se passe-t-il? et non à des questions comme qui a fait telle chose? ou que fait Untel?

# Modifications de la phrase verbale

La phrase verbale étant construite autour d'un verbe, tout ce qui concerne le groupe verbal peut s'y appliquer : elle peut subir les mêmes modifications déterminatives (cf. 15.11) et spécificatives (cf. 15.19). Nous ne reviendrons donc que sur certains de ces points pour apporter quelques compléments.

### 16.13 ♦ L'interrogation dans la phrase verbale

Pour l'interrogation globale sur l'événement, on dispose, comme on sait, des deux particules de la lt. Ici encore les latitudes d'usage de la première restent limitées:

elle ne peut servir qu'avec une phrase verbale à ordre canonique ou en tout cas dont le verbe reste en tête de phrase: إلى المنابع ال

- ♦ Mais dans cet usage limité, cette particule est très vivante et d'une fréquence d'utilisation supérieure à sa rivale î. Par contre, cette dernière est indispensable pour toutes les phrases dont l'un des éléments a été déplacé en tête de phrase :
- st-ce pour soutenir le projet que les étudiants manifesteront aujourd'hui devant le ministère ?

De même, elle est inévitable pour les interro-négatives : الم تُمنح جائزة نوبل سنة ١٩٨٨ ألم تُمنح جائزة نوبل سنة le prix Nobel n'a-t-il pas été attribué en 1988 ?

♦ Les particules interrogatives se placent normalement en tête de phrase. Cependant, si la phrase comporte un présupposé quelconque, ces mots se retrouvent en général à la position correspondant à la fonction qu'ils interrogent. Par exemple, Par exemple, المنا ا

# 16.14 ♦ L'ordre des mots dans la phrase verbale

L'ordre des mots dans la phrase verbale normale est pour l'essentiel conforme aux indications des figures 15.1 et

<sup>1.</sup> Ici encore l'accord en genre tient compte de l'opposition humain/non-humain : tes chiens ont aboyé toute la nuit se dit : نبحت الكلاب : litt. « elle-a-aboyé les chiens... ».

15.2 du chapitre précédent. Voici quelques exemples de phrases illustrant cet ordre :

سيتظاهر الطلبة اليوم أمام الوزارة تأييداً للمشروع les étudiants manifesteront aujourd'hui devant le ministère pour soutenir le projet

أيد المعلمون المشروع تأييداً حاراً أثناء الاجتماع les enseignants ont soutenu chaleureusement le projet durant la réunion

منحت اللجنة السويدية نجيب محفوظ جائزة نوبل سنة

la commission suédoise a attribué à Najib Mahfouz le prix Nobel en 1988.

♦ Si la phrase contient, outre le verbe principal, des auxiliaires d'aspect, de modalité ou de temps (cf. 15.11), ce qui se produit le plus souvent est que le prédicande du verbe principal vient s'insérer entre l'auxiliaire et son verbe. Du coup, l'auxiliaire reste au singulier en tant que prédicat verbal venant en tête de phrase, alors que le verbe principal, précédé, lui, du prédicande, s'accorde en genre mais aussi en nombre avec celui-ci. La distinction entre phrase thématique modifiée par l'auxiliaire temporel et phrase verbale est alors en quelque sorte suspendue. Ainsi:

les étudiants كان الطلاب قد تظاهروا تأييداً للمشروع avaient manifesté pour soutenir le projet

les deux filles se mirent à chanter. Une éventuelle négation devra porter sur l'auxiliaire :

الم يكن الطلاّب يعرفون ذلك les étudiants ne savaient pas cela

لم تكد البنات يقلن شيئاً les filles n'ont pratiquement rien dit

les étudiants continuent de manifester.

♦ Cet ordre des mots, dit ordre « canonique », est respecté chaque fois qu'il n'y a pas de raison de faire autrement. Cependant il y a souvent, en pratique, de bonnes raisons de

déroger à cet ordre, notamment en ce qui concerne les spécifiants de la phrase verbale.

Par exemple, l'objet est en général ordonné avant le sujet lorsque ce dernier est une phrase nominalisée. C'est souvent le cas pour toute une famille de verbes, dits « verbes أحزن , plaire أعجب , réjouir سر plaire أعجب attrister, أغضب irriter. L'ordre des mots dans une phrase à verbe psychologique sera donc quelque chose comme: les étudiants ont été irrités أغضب الطلاّب فشلُ المفاوضات par l'échec des négociations: litt. « a irrité les étudiants l'échec des négociations ». La traduction littérale montre bien qu'ici le complément d'objet, à savoir الطلاب, est placé avant et pour cause! Dans ce type de فشل المفاوضات verbe l'objet représente en fait une entité humaine qui se trouve affectée par un sentiment, alors que le sujet est seulement l'événement qui a provoqué ce sentiment. Le changement d'ordre manifeste l'empathie plus grande que I'on ressent alors pour l'objet<sup>1</sup>.

♦ On peut aussi vouloir mettre en tête d'énoncé un élément parce qu'il est le plus pertinent par rapport à l'information que l'on veut transmettre. Voici, par exemple, deux variations sur la première phrase citée en exemple ci-dessus (d'autres sont possibles):

اليوم سيتظاهر الطلبة أمام الوزارة تأييداً للمشروع c'est aujourd'hui que les étudiants manifestent devant le ministère pour soutenir le projet.

تأييداً للمشروع سيتظاهر الطلبة اليوم أمام الوزارة pour soutenir le projet les étudiants manifesteront aujourd'hui devant le ministère.

Enfin certains éléments qui ont vocation à modifier

<sup>1.</sup> Ce même principe explique qu'un objet déterminé précède souvent un sujet indéterminé: يزور مصر سنوياً صلايين من السياء l'Egypte est visitée annueltement par des millions de touristes: litt. « il visite l'Égypte... ».

l'ensemble de la phrase comme les marques de négation ou d'interrogation se placent en tête de phrase (nous reviendrons sur ce point ci-dessous).

# المبنى للمجهول .Ta passivation (ar. المبنى للمجهول)

- Syntaxiquement, la passivation de la phrase arabe se résume à deux opérations très simples: le sujet de la phrase active est « démis de sa fonction »¹, et corrélativement, comme une phrase verbale doit avoir un sujet, un des compléments est « promu » à cette fonction devenue vacante. Bien entendu, devenu sujet de la phrase passive, ce complément perd sa marque d'accusatif et prend celle du nominatif. Quant au verbe, il change de schème vocalique (cf. 13.15) et éventuellement de genre puisqu'il doit s'accorder avec son nouveau sujet.
- ♦ Ce mécanisme très simple obéit néanmoins à quelques contraintes concernant les compléments « promouvables » à la fonction de prédicande : en principe, il faut que ce soit un des compléments « prédicatifs » (du numéro 1 au numéro 3 dans la figure 15.2), de préférence celui qui occupe le rang le plus proche de celui du sujet. L'ordre de promotion est donc : premier complément, sinon complément d'objet, sinon complément absolu. On peut choisir de promouvoir le complément d'objet dans une phrase qui a un premier complément, mais alors ce premier complément ne pourra pas être mentionné dans la phrase passivée. Reprenons, à titre d'exemple, une des phrases vues ci-dessus :

منحت اللجنة السويدية نجيب محفوظ جائزة نوبل سنة

NAM la commission suédoise a attribué à Najib Mahfouz le prix Nobel en 1988.

Le verbe منحت est à l'actif et au féminin en accord avec le sujet اللجنة السويدية. Ce verbe ayant, parmi ses compléments prédicatifs, un premier complément, نجيب, celui-ci sera le premier candidat à la fonction de sujet rendue vacante par la passivation. Une première phrase passive possible est donc:

Najib Mahfouz مُنح نجيب محقوظ جائزة نوبل سنة Najib Mahfouz s'est vu attribuer le prix Nobel en 1988.

• On voit qu'outre son passage au schème vocalique passif (cf. 13.15), le verbe a, ici, également changé de genre pour être en accord avec son nouveau sujet, masculin. On voit aussi que le complément d'objet n'a changé ni de fonction ni de cas dans cette nouvelle phrase.

Mais on peut vouloir promouvoir le complément d'objet. On dira alors ۱۹۸۸ منحت جائزة نوبل سنة le prix Nobel a été attribué en 1988. Cette fois, le verbe ne change pas de schème, il reste au passif, mais il change derechef de personne puisque son sujet est à nouveau féminin : جائزة

Si le verbe a un complément d'objet indirect, le problème de l'accord se pose dans des termes différents. Ainsi, dans : الذه المعنى اللائدة على اللائدة المعنى اللائدة المعنى اللائدة au rang de prédicande. On a alors un « passif impersonnel », et se pose donc la question de savoir à quel genre doit se mettre le verbe. La grammaire arabe tranche en faveur du masculin singulier, quel que soit le genre du nom-noyau du groupe prépositionnel. La phrase passive correspondante sera donc l'illustration s'est mis

l. En arabe ancien, cela impliquait que le sujet était « interdit de séjour » dans la phrase passive : sa mention y était exclue. En arabe moderne, on trouve des phrases passives avec mention de l'agent relié à la phrase notamment par la locution من قبل de la part de.

d'accord sur la motion. Cet accord masculin a une conséquence importante qui déroute bien des débutants et qui concerne la formation d'adjectifs relatifs (cf. 14.8) sur des verbes transitifs indirects: pour traduire la motion sur laquelle il y a eu accord, compte tenu de la structure de la phrase passive, et notamment du genre du verbe, il faudra dire: للانحة المتنف عليها avec un participe passif masculin, comme le verbe correspondant, et ce malgré le féminin

En général le passif arabe correspond en français à un impersonnel ou à une phrase à sujet indéfini *on* ou encore à un passif sans complément d'agent.

## PHRASES SPÉCIALES

## 16.16 + Formes d'appel

• Lorsque l'appel s'adresse à un nom propre ou à une entité déterminée, c'est la particule vocative L qui est utilisée. Le nom appelé est alors au nominatif mais à l'état « nu » (cf. 9.10), ce qui est rare en arabe.

يايزيد eh Yazid! eh garçon!

♦ La même particule peut servir pour adresser un appel à une entité vague, indéterminée, ou encore à une entité spécifiée par un complément de nom. Dans ce cas l'entité prend la marque de l'accusatif :

ô enfant ! [l'enfant est ici quelconque] ث enseignants !

ô [vous] qui cherchez la science !

◆ La particule [yŏ] peut parfois être omise, le contexte et la marque de l'accusatif indiquant l'appel :

salut, montagnes du pays!

Une forme plus solennelle d'appel utilise la locution أيُّها (fém. (أيُّتُها) suivie d'un nom au nominatif toujours déterminé par l'article: ايّها المصريّون، أيّتها المصريّات Egyptiens, Egyptiennes!

Un degré de plus dans la solennité est obtenu en combinant يا أيتها الأمّة النبيلة : أيتُها/أيّها أ من ô noble nation !

#### 16.17 ◆ Formes exclamatives

- ما La forme exclamative la plus classique utilise la formule ما suivie du nom objet de l'exclamation à l'accusatif : الما الدولد ! والما إلا الدولد الما إلا الدولد الما إلى الدول الما إلى الدول الدول
- Une variante consiste à faire suivre ما أهما أهما أهما d'un pronom clitique renvoyant à l'objet de l'exclamation, puis à expliciter cet objet en complément spécificatif:! ما أذكاه ولداً est intelligent comme enfant!
- Une autre forme d'expression exclamative utilise le schéma d'expression من المالها من où le pronom après la préposition المالها والمالة après la préposition المن .

! quelle étrange histoire يا لها من قصة غريبة

! quel idiot tu es

♦ On trouve avec la particule corroborative ⊥ le schéma يا الكارثة: الـ suivi de l'objet de l'exclamation déterminé par يا للكارثة: الـ quelle catastrophe!

Enfin, un dernier schéma, plus moderne, utilise la particule combien suivie, soit d'un groupe nominal au génitif, soit d'une phrase d'un type quelconque.

کم کنوز! کم هو غریب عالمك! combien de trésors!

combien est étrange ton monde!

que d کم رأوا من عجائب!

que de merveilles ils ont vu!

#### EXERCICES SUR LE CHAPITRE 16

#### 16.1. Traduire:

المناخ بارد هنالك، المعلّمون هم المسؤولون، بيتنا بيتكم، أنا غير موافق، هل أنت مستعجلة ؟، من هؤلاء الطلبة ؟، هذه هي الحقيقة، هذا الطالب لم يتظاهر، الخمسون كتاباً في المكتب، جميع الطالبات ذكيّات، بعض الكتب القديمة مقيدة، أكبر بلد عربي مساحة هو السودان، أغنى بلد في العالم هو الكويت، عدد الدول العربيّة اثنتان وعشرون دولة.

#### 16.2. Traduire:

ليس المدير مسؤولاً عن ذلك، لم يعد هذا الولد لطيفاً، لستُ أول من قال ذلك، كانت تلك البنت ذكيّة، ما زال الطلبة يتظاهرون، ليست المسألة بسيطة، لم يبق ذلك مستحيلاً.

#### 16.3. Traduire:

Autrefois (نني الماضي) j'avais du temps mais je n'avais pas d'argent, maintenant j'ai de l'argent mais je n'ai plus de temps; ah si j'avais du temps et de l'argent! Y a-t-il un pilote dans l'avion? Avez-vous des enfants? Oui, j'ai deux enfants. As-tu de l'argent (sur toi)? Non je n'ai plus d'argent, mais j'ai encore un chéquier (دفتر شیکات). Y a-t-il une différence (فرق) entre ces deux mots? Non, aujourd'hui il n'y a plus de véritable différence entre eux.

### 16.4. Traduire:

Que s'est-il passé aujourd'hui à l'université? Les étudiants ont manifesté et les professeurs se sont réunis. Et au ministère? Un comité s'est réuni. A-t-il décidé quelque chose? Non, il n'a encore rien décidé. Quelle situation compliquée!

#### 17. LA COORDINATION

### GÉNÉRALITÉS

La coordination est le procédé le plus direct pour former des phrases complexes à partir de phrases simples. Ce procédé joue dans la syntaxe de l'arabe un rôle particulièrement important et justifie qu'un chapitre de la grammaire lui soit consacré.

#### LA COORDINATION GÉNÉRALE

Les coordonnants généraux de l'arabe sont : و et, فه puis, ensuite و ensuite الله ensuite ens

### 17.1 ♦ Le coordonnant .

• Le coordonnant و est, et de loin, le mot le plus fréquent de la langue arabe. Dans la construction de phrases complexes, le rôle le plus important est sans doute celui qu'il joue dans l'expression de la notion de simultanéité en coordonnant deux phrases dont la seconde est obligatoirement une phrase thématique ou locative: من البيت ويزيد نائم je suis sorti de la maison alors que Yazid dormait: litt. « ... et Yazid dormant », نا والمنافعة المنافعة il entra avec un revolver dans la main: litt. « ... et dans sa main un revolver ».

- Cette valeur de simultanéité peut aisément s'enrichir d'une idée d'opposition et même d'adversativité, pour peu que les deux propositions coordonnées soient fortement contrastées, et a fortiori si elles sont perçues comme contradictoires : يعظ il prêche les gens alors qu'il se saoule ; الناس وهو يسكر tu me traites ainsi tout en prétendant être mon ami.
- Si la phrase introduite par la conjonction J n'est pas une phrase thématique ou locative, alors l'interprétation du procès coordonné sera celle d'une succession, la valeur de cette succession (temporelle, logique, etc.) dépendant du contexte général:

il travaille يعمل كلّ النهار ولا يحصل إلاّ على لقمة خبز it voute la journée mais n'obtient qu'une bouchée de pain.

Si les deux phrases coordonnées sont à l'impératif, la seconde doit souvent être comprise comme expliquant la première : تعال وحديّثني عن شهرزاد الجميلة viens pour me parler de la belle Schéhérazade.

- Une construction particulière consiste à relier par la séquence deux phrases dont la seconde est une phrase verbale à l'accompli. La première phrase est alors comprise comme ayant eu lieu après l'achèvement de la seconde, avec éventuellement une valeur adversative si ces deux propositions apparaissent comme en contradiction :
- الطائرة il arriva alors que l'avion avait décollé:
- مكذا تجازيني وقد علّمتك كلّ شيء c'est ainsi que tu me récompenses alors que je t'ai tout enseigné.

Une autre construction met en jeu la séquence (ب) وإذا وvoici que et marque que le second processus est inopiné: غرجت وإذا بيزيد أمامي je sortis et voici que Yazid était en face de moi.

#### 17.2 ♦ Le coordonnant →

♦ La coordination en → comporte toujours une valeur de succession, ce qui explique sa très large utilisation dès qu'il s'agit de présenter des événements organisés en séquence, et le fait qu'elle sélectionne souvent des phrases à aspect accompli. Ici encore, selon la nature des phrases coordonnées, diverses valeurs pourront être reconnues à leur coordination (succession temporelle, adversation, relations logiques diverses...):

نهم لمنوص j'entendis leurs propos et alors je sus que c'étaient des voleurs.

il ouvrit la porte ce qui déclencha la sonnerie.

je croyais que c'était ton ami et je lui ai donc fait confiance.

Toutefois, on trouve d'autres formes verbales que l'accompli lorsque leur interprétation n'est pas statique :

je réfléchis à son comportement mais n'arrive pas à le comprendre.

- ♦ Lorsque la première des deux phrases porte une modalité marquée (négation, interrogation, ordre, obligation, souhait, etc.) la seconde, celle qui est introduite par →, a généralement une valeur d'explication et correspond alors, dans une langue comme le français, à une subordonnée causale ou finale. Si son verbe est à l'inaccompli, il est au subjonctif. On est donc là déjà en face d'une véritable relation de subordination :
- ? أي خبرة لديك فتطلب هذا الأجر quelle compétence avez-vous pour demander ce salaire?
- Une autre fonction importante de la conjonction = est celle qu'elle remplit dans le couple = ... i quant à..., dont le premier terme introduit une sorte de thème et le second le propos qui lui est associé :

أماً الفتاة فلم نرها من جديد quant à la jeune fille, on ne la revit plus.

Signalons enfin le rôle de « charnière » textuelle que joue la séquence فَقَدُ : elle indique en général que l'énoncé qui la suit entretient avec celui qui la précède une relation qui peut être logique, chronologique, psychologique ou autre :

il ne répondit rien : لم يجب شيئاً. فقد غرق في نوم عميق il était tombé dans un profond sommeil.

# 17.3 ♦ Le coordonnant ♣

Il marque unc stricte séquentialité des événements coordonnés et correspond donc en français à quelque chose comme *ensuite*, *puis*:

ارم هذه الرسالة ثمّ عد فوراً poste cette lettre, ensuite reviens immédiatement.

# متی 17.4 + Le coordonnant

Nous avons déjà rencontré حتى en tant que préposition (cf. 10.4) et nous la retrouverons plus loin (cf. 18.12 sq.) en tant que conjonction. Mais cette particule peut également jouer le rôle de coordonnant avec le sens de même. Elle vient alors après une phrase grammaticalement complète et est suivie d'un nom qui prend le même cas que celui auquel كن الناس يخطئون le rattache dans la phrasc : ainsi, dans كل الناس يخطئون tout le monde peut se tromper, même les directeurs, الدراء scra au cas nominatif, comme le thème كل هذه الكتب، حتى هذا Scra au cas nominatif, comme le thème الناس أنت كل هذه الكتب، حتى هذا sera à l'accusatif comme l'objet direct الكتب. On peut également trouver الكتب en tête de phrase, comme une sorte de « coordonnant implicite » avec ce qui précède ou avec la situation de discours : حتى أنت يا ابنى

toi aussi, mon fils: litt. « même toi... ». Dans ce cas, le nom qui suit est toujours au nominatif.

# لا منيما Le coordonnant لا منيما

Il exprime une valeur de surenchère et correspond au français surtout : المستهن هؤلاء لا سيما الصغير y ne sous-estime pas ceux-ci, surtout le petit. Le statut casuel du mot qui suit لا سيما a fait l'objet d'analyses contradictoires de la part des grámmairiens. En pratique, n'importe quel cas fait l'affaire!

#### LA COORDINATION ADVERSATIVE

Ce type de coordination introduit des nuances spécifiques de sens comme l'opposition, l'alternative, etc.

# 17.6 ♦ Le coordonnant

ll exprime l'alternative au sens large et correspond au français ou : الدخل أو اخرج entre ou sors. أما ou bien peut annoncer lc premier terme de l'alternative : أما الجد إما الجد عنه tu as devant toi ou bien le sérieux et la réussite ou la paresse et l'échec. Mais l'alternative peut s'exprimer par répétition de إما الجد إما الكسل ... soit le sérieux soit la paresse.

# 17.7 ♦ Le coordonnant أ

Il exprime l'alternative au sens étroit, ce que l'on appelle le « ou exclusif » et ne s'emploie donc qu'entre deux termes, jamais plus : تريدين مشروباً بارداً أم ساخناً vous voulez une boisson froide ou bien chaude.

# لكن et لكن et لكن et

Ces deux formes sont en théorie deux variantes phoniques de la même particule, et ont une valeur adversative typique, correspondant au mais français. En fait, la forme sans gémination (dite « forme légère »), souvent précédée par و est autant un coordonnant de mots ou de syntagme, que de phrase : ؟ أيجب أن أكتبها، ولكن متى il faut que je l'écrive, mais quand? La « forme lourde », qui cliticise les pronoms et assigne le cas accusatif aux noms qui la suivent, est seulcment un coordonnant de phrase : لم المناف المناف

### بل Le coordonnant بل

La particule بل marque nettement une opposition formulée par le locuteur, pour corriger un énoncé antérieur ou une idée fausse : ليس خطأ بل تخريباً ce n'est pas une erreur mais plutôt du sabotage. Le terme suivant بل prend, on le voit, la marque casuelle de celui auquel il est relié dans la phrase précédente.

#### 17.10 ♦ Le coordonnant ¥

La négation y peut également jouer le rôle de coordonnant adversatif: أطلبت فرساً لا حماراً 'ai demandé un cheval, pas un âne. Ici encore, le terme qui suit prend la marque casuelle de celui auquel il est relié dans la phrase précédente.

### LA COORDINATION EXCEPTIVE

Les coordonnants visés ici introduisent typiquement la

notion d'exclusion d'un sous-ensemble de ce qui a été prédiqué auparavant.

# 17.11 ♦ Le coordonnant ¥!

- ♦ C'est la marque d'exception par excellence. Il correspond en français à sauf.
- Si ce qui précède est une phrase complète, le groupe nominal qui le suit est considéré comme simple spécifiant de cette phrase et est donc mis à l'accusatif : حضرت كلَّ شيء كلَّ شيء j'ai tout préparé sauf le dîner.
- ♦ Si ce qui précède reste une phrase tronquée, alors le groupe nominal qui suit a la marque casuelle de ce à quoi il est relié dans la phrase précédente : لم تحضر إلا هذه العجوزُ ail n'est venu que cette vieille : ici le nominatif de عجوز correspond au cas sujet du verbe تحضر auquel est relié la construction exceptive.
- Précédé de و et donc devenu وإلاً , cette particule a le sens de sinon, et peut alors coordonner groupes nominaux, groupes verbaux ou phrases: وإلاَّ اسكت parle clairement ou sinon tais-toi, حَدْ رأيي وإلاَّ ندمت suis mon conseil, sinon tu le regretteras. On voit, dans ce dernier exemple, que la valeur d'hypothétique que prend وإلاً autorise l'utilisation de l'accompli (cf. 12.3).

### غير Le coordonnant غير

Il s'agit en réalité du même mot غيد autre que déjà vu à propos de la négation des adjectifs (cf. 6.6). Son sens explique qu'il puisse également jouer un rôle dans l'expression de l'exception. Le nom qui le suit est toujours au génitif puisqu'il est cn état construit avec lui.

Par contre, غير lui-même, en tant que nom, doit porter une marque de cas. C'est l'accusatif si la phrase qui précède

### سنوى 17.13 ♦ Le coordonnant

et qui fonctionne de façon exactement identique (à l'exception du dernier usage exemplifié ci-dessus). Ce qui peut le faire (et en pratique le fait) préférer par beaucoup à غير, c'est que sa structure morphologique en fait concrètement un mot indéclinable (en fait, il a une déclinaison du type 9 cf. 4.25). Comme ce qui le suit a toujours la même déclinaison (le génitif) et que lui-même est invariable, sa popularité est grande comme moyen d'expression de l'exception, surtout auprès de ceux qui ne veulent pas prendre le risque de se tromper en utilisant un autre outil : ¥!

### ما عدا 17.14 + Le coordonnant

Il s'agit en fait du verbe عدا dépasser précédé par l'indéfini له et devenu un des moyens d'expression de l'exception. Le mot qu'il régit est à l'accusatif peut-être comme ancien objet : وقصن كلّهن ما عدا الاستاذة elles ont toutes dansé sauf la prof. On trouve aussi المعادة non précédé de l'indéfini, et avec la même valeur, mais il est alors considéré comme une sorte de préposition et assigne donc le génitif : والاجمل elles sont toutes venues, sauf la plus jolie.

### **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 17**

#### 17.1. Traduire:

أنهيت عملي وأنت نائم، يطلب المساعدة وهو لا يساعد أحداً، لا أريد شيئاً وأريد كل شيء، استيقظت وقد اجتمعوا حولي، دخلت وإذا بالأنوار تشتعل، قرأت الصفحة فلم أفهم شيئاً، تعال فأشرح لك الموضوع، ارفعي صوتك فنسمعك.

#### 17.2. Traduire:

حتى الطيور يعرف كل شيء عنها، تغير كل شيء حتى الحب، الزمان ينهك كل شيء حتى الأصدقاء، لا يحسن حتى لغته، عندنا يحترمون الناس ولا سيّما الشيوخ، ادرس النحو لا سيّما الأمثلة، رقصن جميعاً حتى العجوز... لا سيّما العجوز!

#### 17.3. Traduire:

Tout le monde a compris sauf toi et moi; ils ne croient en rien sauf au dollar; même les génies peuvent se tromper; travailles-tu le jour ou la nuit?; prends celui-ci ou un autre; ce n'est pas du courage, mais de la témérité; je veux du thé, pas du café.

#### 17.4. Traduire:

Obéis aux ordres ou démissionne; il ne voulait que poser une question; il nous a fait perdre du temps, rien de plus; personne ne pourra le faire sauf eux deux; il parle deux langues, outre sa langue maternelle; tout est perdu fors l'honneur; surveillez-les, sinon...

#### 18. LA PHRASE COMPLEXE

### GÉNÉRALITÉS

Une phrase complexe comporte plusieurs relations prédicatives. L'une de ces relations, celle qui correspond à la proposition principale, intègre les autres en leur assignant différentes fonctions. Les procédés utilisés pour réaliser cette intégration sont de trois types: la coordination, vue au chapitre précédent, puis la subordination relative, et enfin la subordination conjonctive, qui vont être examinées à présent.

#### LA SUBORDINATION RELATIVE

La subordonnée relative est, au fond, une phrase servant d'adjectif. En arabe, il n'y a de véritable subordination relative que si l'antécédent, le nom à qualifier, est déterminé. Sinon on utilise une phrase adjectivale juxtaposée au nom à qualifier (cf. 9.17).

L'arabe dispose de deux séries de pronoms relatifs : une série « spécifique », renvoyant à un antécédent particulier, et une série « générique » servant dans les relatives sans antécédent comme qui m'aime me suive.

### 18.1 + Les pronoms relatifs spécifiques

Ces pronoms s'accordent en genre, en nombre et, pour le duel, en cas avec l'antécédent. Ce sont :

|       | singulier    | duel                    | pluriel                   |
|-------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| masc. | الذي<br>الذي | illağâni (a`)<br>اللذان | a)lladīna)<br>الذين       |
| fém.  | a)llatí ('a) | a)llatāni)<br>اللتان    | a)llawātī (a')<br>اللواتي |

Figure 18.1: Les pronoms relatifs

# 18.2 • Remarques sur les pronoms relatifs spécifiques

- 1. Il est aisé de reconnaître dans la constitution de ces pronoms un élément initial assimilable à l'article défini JI, puis des éléments proches par leur nature des démonstratifs.
- 2. Les pronoms singuliers et pluriels son invariables. Seuls les éléments du duel présentent la variation des finales [āni] en [āyni] à l'accusatif et au génitif.
- 3. Le pronom relatif féminin pluriel connaît à côté de la forme اللائي les variantes : اللائي et اللائي.
- 4. Noter pour le duel et le pluriel féminin la non-gémination des deux [1].

### 18.3 + Les pronoms relatifs génériques

Ce sont les indéfinis من qui, لم que, et أي lequel, déjà vus comme interrogatifs (cf. 15.10) et, pour le dernier, comme modificateur nominal (cf. 9.4). من s'emploie spécifiquement pour les humains, لم pour les non-humains. Quant à أي , qui suppose une sélection dans une classe, il s'applique aux deux catégories (cf. 18.4).

### 18.4 • Syntaxe des relatives

Considérons les phrases suivantes :

- (1) أعرف الذي جاء je connais l'homme qui est venu : litt. « ... l'homme que il est venu ».
- (2) أعرف الرجل الذي جنت معه je connais l'homme avec lequel tu es venu : litt. « ... l'homme que tu es venu avec lui ».
- (3) أعرف الرجل الذي تتكلّم عنه je connais l'homme dont tu parles : litt. « l'homme que tu parles de lui ».
- En français, le pronom relatif change avec le changement de fonction de l'antécédent dans la relative. En arabe, il ne change pas : l'antécédent الرجل restant un nom masculin singulier, le relatif reste au masculin singulier, le relatif reste au masculin singulier, le par contre, dans les phrases relatives arabes, il y a toujours une trace pronominale du relatif (et donc de l'antécédent qu'il reprend) : cette trace pronominale est le pronom sujet inclus dans le verbe جاء en (1), le pronom cliticisé aux prépositions et في en (2) et (3). On peut donc dire que la syntaxe des relatives est, en arabe, tout à fait parallèle à celle des phrases thématiques, le relatif, simple reprise de son antécédent, fonctionnant comme le thème de la phrase relative.
- ♦ En tant que phrase adjectivale, la relative a une fonction de spécification de son antécédent, lequel peut remplir n'importe laquelle des fonctions syntaxiques du nom. On se souvient (cf. 9.17) que dans l'ensemble des qualificateurs possibles du nom, la phrase relative vient normalement après les adjectifs : الحقيبة الصغيرة السوداء التي سقطت في الماء الما
- Il existe cependant une différence entre la syntaxe des adjectifs et celle des relatives, à savoir que deux relatives successives doivent nécessairement être coordonnées pour être interprétées comme spécifiant le même antécédent :

الطلاّب الذين يتظاهرون والذين يريدون تغيير كلّ شيء les étudiants qui manifestent et qui veulent tout changer.

S'il y a simple juxtaposition de deux relatives, l'interprétation normale est que la seconde spécifie un nom contenu dans la première :

القط الذي قتل الفأر الذي أكل الجبن le chat qui a tué le rat qui a mangé le fromage.

♦ L'antécédent peut ne pas être explicitement nommé: le syntagme nominal est alors réduit à la seule relative (tout comme un adjectif, seul, peut représenter l'ensemble d'un syntagme nominal): جاءت التي كنت تنتظرها celle que tu attendais est venue.

On rejoint alors le fonctionnement des relatifs génériques ما عن et de leur équivalent fonctionnel أيّ : أي et de leur équivalent fonctionnel اشتر ما يعجبك achète ce qui te plaît, اشتر ما يعجبك ne comprends pas ce qu'il veut, إنّ أفهم ما تريدين أيّهن تكذب je ne sais pas laquelle d'entre elles ment, ؟ أنهما شربت lequel فيهما شربت lequel des deux as-tu bu?

Lorsqu'ils viennent en tête de phrase, les deux relatifs génériques fonctionnent comme de véritables indéfinis, et sont notamment capables de gérer deux verbes à l'inaccompli apocopé (cf. 12.17): من يعمل ينجع quiconque travaille réussit.

#### LA SUBORDINATION CONJONCTIVE

# Les complétives

La complétivisation consiste à faire qu'une phrase occupe la place et joue le rôle syntaxique d'un nom. Pour cela, on fait subir à la phrase une transposition dite « nominalisation ». L'arabe dispose pour réaliser ce type de transposition de deux procédés principaux : le recours au nom verbal مصدر et la transposition de la phrase en syntagme nominal par le biais d'opérateurs de complétivisation, principalement أَنُ اللهُ ال

## 18.5 ♦ La nominalisation par mașdar

- ♦ La nominalisation par nom verbal est assez simple: le verbe de la phrase à nominaliser est remplacé par son mașdar et celui-ci prend, dans la phrase principale, la position qu'il faut remplir. On se souvient (cf. 14.6) de la manière dont les actants du verbe nominalisé (sujet, bénéficiaire ou complément) sont transposés par annexion, par rection directe à l'accusatif, ou par diverses prépositions, en particulier \_J.
- لا La nominalisation par maṣdar des phrases thématiques est possible : on suppose que ces phrases commencent par un verbe كان et l'on utilise donc le maṣdar de ce verbe, à savoir كان dans les mêmes conditions que les autres. Ainsi, la nominalisation de يزيد جائع Yazid a faim est : كون يزيد العالم المعالم الم

Les phrases locatives ne peuvent pas être nominalisées par mașdar, mais uniquement par le biais de .i.

# ان et ان 18.6 • La nominalisation par

• Quant à la nominalisation par ¿i et ¿i, elle a l'avantage de transposer la phrase nominalisée pratiquement sans modification de sa structure interne. Par contre, le choix de la particule de complétivisation est soumis à certaines contraintes syntaxico-sémantiques qui concernent la phrase transposée. En effet, ¿i introduit obligatoirement une phrase non verbale (c'est-à-dire thématique ou locative), alors que ¿i est spécialisé dans l'introduction de phrases verbales. Voici des exemples :

j'ai appris que les deux enfants s'étaient absentés.

je crois qu'il y a deux problèmes. أظن أن هناك مشكلتين je souhaite que vous veniez tous.

• On se souviendra, et les exemples ci-dessus le rappellent, que (cf. 16,9) i impose au thème de la phrase thématique et au localisé de la phrase locative le cas accusatif, et que (cf. 12.16) i impose pour sa part le subjonctif au verbe qui la suit si celui est à l'inaccompli.

### 18.7 • Types de verbes et complétivisation

- Tendanciellement, les verbes et locutions verbales qui expriment la constatation, la certitude ou la forte probabilité régissent des complétives en ¿i et corrélativement une complétive de type phrase thématique ou locative, alors que ceux qui expriment la simple supposition, le souhait ou la crainte régissent des complétives en ¿i et corrélativement une complétive de type phrase verbale. Les exemples ci-dessus sont représentatifs de cette tendance.
- ♦ Cependant on peut vouloir transposer une phrase verbale après un verbe de certitude ou de constatation. On utilise alors un artifice qui consiste à introduire la phrase, comme le

veut la grammaire, par le complétiviseur أنَّ, immédiatement suivi par un pronom clitique de troisième personne masculin singulier dont le rôle est à la fois de respecter la contrainte qui exige un nom ou un pronom après أنَّ, et « d'annoncer », de façon très vague, la suite, qui n'est autre que la phrase verbale que l'on voulait utiliser. Soit, par exemple, à utiliser la phrase verbale أعرف الله sera trouvé une solution comme complément d'objet de la phrase ... je savais..., phrase qui comporte un verbe de certitude, اعرف أعرف أنه سيوجد حلّ je savais qu'il serait trouvé une solution.

♦ D'autre part, il est important de comprendre que le même verbe, en changeant d'aspect, peut passer de l'expression de la simple visée à celle de la certitude et donc changer de complétiviseur. Voici un exemple :

نَّ أَدْهُب إِلَى البِنَكَ غَداً rappelle-moi d'aller à la banque demain.

اليوم il me rappela que ذكرني أنني ذهبت إلى البنك ذلك اليوم j'étais allé à la banque ce jour-là.

Dans les deux phrases le verbe de la principale est le même, ذكر rappeler, mais dans la première, il est à l'impératif et correspond à un événement simplement envisagé, visé, alors que dans la seconde, il est à l'accompli et correspond à un événement réalisé. Corrélativement, la complétive est introduite dans le premier cas par il et dans le second par il.

• De même, certaines locutions peuvent introduire une complétive en ¿i ou ¿i selon le sens visé. Ainsi:

il faut que tu assistes à cette réunion : événement futur, envisagé

il a certainement assisté à cette لابد ان حضر هذا الاجتماع

réunion : événement réalisé,

♦ Signalons que la complétive en أنْ peut avoir une construction « directe », sans préposition, même si le verbe de la principale a normalement une construction prépositionnelle. Ainsi, avec un verbe comme سمعت به permettre, on peut avoir (et en fait on a souvent): سمحت له بأن يفرج alors qu'avec le masdar on a obligatoirement : سمحت له بالفروج.

souhaiter et ودُّ désirer acceptent comme variante à la nominalisation en اُنْ une forme en الله Sémantiquement, le procès introduit par اله semble être présenté comme plus incertain que lorsqu'il est introduit par كم كان يتمنى أنْ combien il avait souhaité, enfant, pouvoir voler.

# 18.8 ♦ L'interrogation indirecte

Les interrogatives indirectes sont, du point de vue fonctionnel, des complétives, même si elles ne sont pas introduites par les procédés vus ci-dessus.

Le principe général est, dans la syntaxe de l'arabe, d'insérer la complétive interrogative dans la phrase principale sans aucune modification de sa structure, avec tout au plus la transposition des pronoms qu'exige le discours indirect : الشرطي هل يعرفك le policier lui a demandé s'il te connaissait : litt. « ... lui a demandé est-ce qu'il te connaît ».

On rencontre cependant quelques cas de transposition : اسأله الماني عما إذا كنت قد شاهدت شيئا j'avais vu quelque chose : litt. « ils m'ont interrogé sur quoi si j'avais vu quelque chose ».

# 18.9 + Le discours rapporté

Le discours rapporté correspond, techniquement, à une complétivisation après le verbe dire. Selon la grammaire classique, ces complétives sont les seules à devoir être introduites par j. (cf. 16.9)1.

# CONDITIONNELLES ET HYPOTHÉTIQUES

# 18.10 + Conditionnelles et hypothétiques

Les conditionnelles expriment des situations considérées comme réalisables, et les hypothétiques des situations considérées comme difficilement réalisables, voire irréalisables. Ce que ces deux types de phrases ont en

commun est qu'elles se construisent sur deux relations prédicatives interdépendantes : la première (protase) exprime la condition ou l'hypothèse, et la seconde (apodose) indique la conséquence ou la conclusion qui découlerait de sa validation. En arabe, les aspects des verbes des deux relations prédicatives doivent en principe se correspondre.

♦ A l'origine, l'arabe construit ses conditionnelles à l'aide de la particule : ! :

إن تنجح نشتر لك دراجة si tu réussis, nous t'achèterons un vélo.

• Mais dans la langue moderne, 13, originellement introducteur de circonstancielle de temps, a acquis une valeur de conditionnelle et a tendu pratiquement à évincer 3. Cette particule entraîne très souvent un verbe à l'accompli :

si tu le vois, salue-le de ma part. إذا رأيته فسلّم لي عليه

• Quant à ¿!, il sert de plus en plus à l'expression de l'hypothèse ou de la concession :

الن أغفر له وإن يعتذر je ne lui pardonnerai pas, même s'il s'excuse.

la vie en ville est meilleure, bien qu'elle soit difficile.

• Les hypothétiques se construisent encore beaucoup avec et un verbe à l'accompli. L'apodose d'une phrase commençant par le est normalement introduite par la particule de corroboration :

si je gagnais à la loterie, je ne travaillerais plus. Il faut cependant noter que certains énoncés introduits par ولو ou plutôt ولو ne sont pas hypothétiques, mais plutôt concessifs:

je veux tenter ma chance, ne serait-ce qu'une fois.

<sup>1.</sup> Cette contrainte est un héritage d'une époque archaïque, attestée dans les textes anciens, où la parole rapportée devait être une pure et simple reproduction du discours direct.

## LES CIRCONSTANCIELLES

Les propositions circonstancielles, qui peuvent spécifier tous les types de phrase, représentent une des principales sources de complexification des énoncés.

# 18.11 • Modes de construction des circonstancielles

L'arabe dispose de deux modes principaux de rattachement de propositions circonstancielles à la principale.

♦ Le premier, familier à un locuteur du français, consiste à introduire la circonstancielle par une conjonction ou une locution conjonctive de subordination. C'est le cas dans معدما يعود إلى عمله le médecin l'examinera lorsqu'il retournera à son travail. Ici, c'est la conjonction de temps عندما qui introduit la phrase subordonnée إلى عمله عدود إلى عد

• Le second moyen de construction des circonstancielles

paraîtra moins familier au francophone. Il utilise la possibilité, spécifique à la syntaxe de l'arabe, d'établir un état d'annexion entre un nom et une phrase (cf. 4.12): dans وماء العام العا

Ce procédé n'est donc possible que si l'on peut établir une annexion entre une phrase et un nom pouvant, comme بوم, avoir cette fonction « d'articulateur ». De tels noms sont pratiquement tous des noms « vagues », référant à des divisions du temps, comme مباء matin, ليلا nuit, سوقت moment, اليلا année, ou des locutions comme أول année, ou des locutions comme أول المنافرة المنافرة أول المنافرة أول المنافرة أول المنافرة ij'en suis tombé amoureux du premier instant que je l'ai vue. Pour l'espace, on citera مكان سقط أول مناضل statue à l'endroit où était tombé le premier militant.

# 18.12 ♦ Les circonstancielles de temps

Les propositions circonstancielles de temps situent un événement comme antérieur, simultané ou postérieur au temps de la proposition principale.

◆ Si l'antériorité est « ponctuelle », elle est exprimée par la

locution قبل أن avant que, ou par sa variante hypocoristique قبل أن un peu avant que, ou encore par les mêmes expressions, sans أن, mais avec annexion au maṣdar du verbe: عدث ذلك قبل أن تولد ceci est arrivé avant que tu ne sois né, ومعل قبيل رجوعل il est arrivé un peu avant ton retour.

Si l'antériorité est « durative », elle est exprimée par إلى (ou sa variante sans أن mais avec masdar) ou par حتى jusqu'à. Dans les deux cas, si le verbe de la circonstancielle est à l'inaccompli, il est au subjonctif: انتظرت إلى أن elle attendit jusqu'à ce qu'il revienne, قاوموا حتى elle attendit jusqu'à ce qu'il revienne يرجع ils résistèrent jusqu'à l'épuisement de leurs munitions.

- L'expression de la simultanéité dispose de nombreux outils. Parmi les plus usuels, لمندما بينما pendant que, فيما عندما بينما ou مينه quand, et, quoique plus rarement en arabe moderne que dans la langue classique, لل comme, alors que : on m'a cambriolé pendant que j'étais absent, سرقوني فيما كنت غائباً للمعمول الشرطة هربوا quand ils entendirent la police, ils s'enfuirent. On se souviendra aussi que la coordination en ورد (cf. 17.1) permet l'expression de la simultanéité, de même que les compléments d'état (cf. 15.17), et enfin l'annexion à un nom de temps « vague » (cf. 18.11).
- Si la simultanéité des événements est répétitive, on utilise alors des indéfinis comme کلّع chaque fois que, الله tant que, ou کلّعا د أها بكى si, quand: کلّعا د أها بكى chaque fois qu'il la voit, il pleure.
- L'expression de la postériorité peut, elle aussi, être « ponctuelle » ou « durative ». Dans le premier cas, on emploie معد أن ou لم يعد ما فعلت ! après que : ! بعد ما فعلت tu reviens après ce que tu as fait! Dans le second cas, on utilise (ن) منذ ذهابك لم نعد نضحك : depuis ton

départ nous ne rigolons plus.

# 18.13 + Les circonstancielles de lieu

Ici les outils sont beaucoup plus limités: ميث où, qui fonctionne syntaxiquement comme un relatif, est pratiquement seul: ميث جلس الملوك je m'assis là où les rois s'étaient assis. On dispose aussi du mot « vaque » endroit, capable de s'annexer une phrase (cf. 18.11). Si on veut ajouter à la spécification de lieu l'idée de répétition, on utilise alors حيث où que tu ailles, j'irai.

### 18.14 ♦ Les circonstancielles de cause

Les circonstancielles de cause sont, le plus souvent, introduites par لأنها هي je l'aime parce que c'est elle. On trouve aussi, dans un style plus argumentatif, إذ puisque, dans la mesure où.

# 18.15 • Les circonstancielles de conséquence

Ce type de circonstancielle exprime la conséquence résultant de l'événement de la principale. L'arabe utilise pour cela surtout حتّى, avec ici la valeur du au point que: بذّر il gaspilla l'héritage paternel jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien.

au point que. إلى حد أن , en sorte que

# 18.16 • Les circonstancielles de concession

• Il s'agit de circonstancielles qui « concèdent » la réalité

<sup>1.</sup> Les puristes préfèrent dire إذ إن إ.

Rappelons aussi les possibilités d'expression des relations causales par la coordination en 🛋 (cf. 17.2).

d'une situation pour mieux souligner qu'elle ne change rien à la réalité de la proposition principale. Les outils d'expression de la concession sont très nombreux en arabe. En tête de phrase, on trouve النن المنن المناه المنا

• Si la concessive ne vient pas en tête de phrase, elle pourra être introduite par إن qui n'est au fond qu'une variante de la locution précédente (cf. 18.10). Venant après la principale, la concessive peut également être introduite par une des locutions suivantes : معيد أنّ بيد أنّ بيد أنّ بيد أنّ بيد أنّ أنّ غش sauf que : نجع إلا أنّه غش il a réussi, sauf qu'il a triché.

# 18.17 ♦ Les circonstancielles de but

Les principaux outils d'expression du but sont — pour, منتر afin de et عتى de manière à, qui tous régissent le subjonctif, et que nous avons déjà vus (cf. 12.16). On trouve aussi عقصد et بقصد dans le but de, et pour parler d'un but non que l'on vise, mais que l'on cherche à éviter : خوف أن de peur que.

# 18.18 + Les circonstancielles de comparaison

On se souviendra aussi que la comparaison peut être exprimée par le complément absolu (cf. 15.13).

# **EXERCICES SUR LE CHAPITRE 18**

# 18.1. Traduire

Les deux étudiants qui ont protesté ont été renvoyés. L'homme auquel tu as parlé est le directeur. La fille que nous avions vue ne travaille plus dans ce bureau. Tous les livres que tu as demandés sont arrivés. Le professeur avec lequel tu as appris l'arabe enseigne toujours ici. Le film dont nous avons parlé hier n'est-il pas égyptien ?

# 18.2. Traduire

Je crois que la réunion se tiendra ici. Ils m'ont demandé si je te connaissais. Je veux que nous parlions de cela demain. Il lui a été demandé de venir alors qu'il était malade. Nous savons bien que c'est le fait que les étudiants aient manifesté qui a conduit à ce que les professeurs se réunissent pour discuter du projet. Le directeur a refusé de lire la lettre, ce qui a provoqué la sortie des professeurs du bureau. Je sais que cette décision sera refusée par les étudiants.

# 18.3. Traduire

سنتحدّث عن مكان العطلة بعد أن تُعلَن نتائج الامتحان، كلّما أسمع تلك الموسيقى أتذكّرها، لا تنس أن تتّصل بي عندما تصلون، لم يعد يراسلنا منذ أن تزوّجا، كان قد رجع قبيل الساعة الثامنة والربع، سأنتظر حتى تغيري موقفك، أخشى ما سيحدث حين تعلم ما قررنا، طالما تساعده مالياً لن يتصرف كالرجل المسؤول، ابق حيث أنت ولا تتحرك !

# 18.4. Traduire

لا أريد أن أخرج لأن البرد شديد اليوم، بما أن جميع التليفونات معطّلة لم يبق إلا البرقية، صاحت حتّى بحّت قبل أن يجيبوها، خان جميع أصدقائه بحيث وجد نفسه وحيداً، سأعثر عليه وإن بحثت عنه مئة سنة، هو ذكي جداً بيد أنه كسول، كتبت لي لتطلب مني أن أساعدها كالعادة، لا تقل له ما قلت لي خوف أن يغضب، حدّثتني كأنها تعرفني منذ أعوام.

# CORRIGÉS DES EXERCICES

- الق/فالق، انتبه/وانتبه، ابني/وابني، اجتهاد/ ♦ .1.1 باجتهاد، استعدّي/واستعدّي.
- قائد، لنَّام، رئيس، آخذ، تساءل، إنس، إيجاد، دعاء، \* .1.2 بؤس، سؤال، جرأة، مرآة، نشوء، فنَّة، حيننَّذ، سماؤنا.
- لا، ماذا، دعا، مستشفى، سقى، ألقى، أعيا، مقهى، ♦ .1.3 كتبا، على، أينما، متى.
- سريراً، قادراً، مدينة، راضياً، سمعاً وطاعة، ليلاً، ﴿ 1.4. غَداً، ماء، يعلن، هوى، هواء، شداً، ملهى، قرى.
- 1.5. ♦ الموا ,(singulier!), يبدو ,لم يروا ,فهموا ,لاموا . (singulier!), رأوا , دعوا ,(singulier!).
- **2.1.**  $\bullet$  *a)* /h/ (non-emphatique); *b*) /q/ (non-gutturale); *c*) /f/ (non-coronale).
- 2.2. ◆ a) ['al-Cay-nu-bil-Cay-ni]
  b) ['ad-da-rū-rāt-tu-bī-hul-maḥ-dū-rāt]
  c) ['aḥ-da-Cu-min-dab-bin]

d) [li-kul-li-dā-'in-da-wā-'un]

# CORRIGÉS DES EXERCICES

# CORRIGÉS DES EXERCICES

- 2.3. ♦ a) [ḥu-dil-ki-tāb waq-ra']
  b) ['āḥ-di-ril-bin-tal-ka-bī-ra]
  c) ['iḥ-taǧ-ǧa-'a-bul-wa-lad]
  d) [qa-din-ta-hal-la-Cib]
- 2.5. [burtuqā]; [masǧid]; [Calam]; [Cālam]; [tafaddal]; [naCam]; [mādā]; [limādā]; [sāmfhnī];
- [marhaban]; [mustaḥil]; ['aywah]; [dahabū];
  [basiṭṭa]; [waylakum]; ['innamā]; [muḥtamal];
  [sinimā]; [fakataba]; [sayasta<sup>C</sup>milūnahā];
  [bi'imkānihinna]; [falyadhulū]; [mā]; [kullamā];
- ['intahat]; [faltafata]; [katīrūn]; [hunna]; [mabrūk]; [ta<sup>c</sup>ālay]; [mafātīḥ].
- 2.6. ♦ [muslimūn]; [bāb]; [madrasa]; [ǧi't]; [ǧi't]; [ǧi't] (cf. 1.26); [katab]; ['abwāb]; [mafātīḥ]; [layl]; [laylālī]; [bilād]; [multaqā]; [ǧuyūš]; [qā'im]; [layla]; [saḥāb]; [dulumāt]; [maqāhī]; [baCd]; ['al'ān]; ['ams];

['awadd]; [mustafā]; [nādī]; ['imra'a]; [qārratayn];

3.1. • /Chd/;/gkf/;/mbl/;/ssr/;/šsd/;/hql/;/ttn/.

- 3.2. ♦ Notation arabe: MAFCAL; YAFCALU; FUCŪL; FICL; YATAFACCALU; FāCIL; FACĪL; FACILA; FUCCAL; FACAL; FACAL; FACAL; FACAL; FICLIYY; TAFCULĪNA; MAFCIL; FICILL; MAFCŪL; MUFCIL; FACAL; FICL; MUFACCILA(T). Pour la notation occidentale, remplacer tous les /F/ par R1, tous les /C/ par R2 et tous les /L/ par R3.
- 3.3.  $\bullet$  [maskan]; [Cālim]; [mutašakkir]; [marǧi<sup>C</sup>]; [yastaslim]; [muškila(t)]; [mafātīḥ]; ['u<sup>C</sup>ǧūba(t)]; [tafā<sup>C</sup>ulāt]; [kufr].
- $\begin{tabular}{l} \bf 3.4. & $/m1k/\ ; /tb^C/\ ; /b^Cd/\ ; /nf^C/\ ; /ly1/\ ; /hs1/\ ; /sk1/\ ; /sg1/\ ; /^C1m/\ ; /^Cyd/. \end{tabular}$
- شجرة، دفتر، تلميذ، لعبة، نافذة، شيخ، ضحكة. \* 4.1.
- مستشفیان، فأرتان، بابان، راعیان، مقهیان، عینان، \* .4.2 یومان، دعاءان، لونان، جمیلتان، أخوان، یدان، فتاتان، سیارتان، معلمان، تلیفزیونان.
- معلّمات، فالأحات، عجالات، ندُوات، ظلّمات، كلمات، ♦ .4.3 رغُبات، قبواًت، دفيترات، لحُظات، كبرات، قبيتارات، تليفزيونات، فرنسيات، مصيفيرات.
- مجالس، فنادق، كواكب، هياكل، مزارع، مقادير، ♦ .4.4 ممالك، مواقع، شوارع، عنادل.

[fatāt]: [cimāra].

**4.5.** ♦ Le chiffre donné entre parenthèses renvoie au numéro de la classe de déclinaison du nom :

(5), بنات (1) بنت (1) قصص (1) قصنة (1) بیوت (1) بیت غاز (9) مستشفی (3) أصدقاء (3) علماء (4) أخوان (2)أخ (7) مسلمون (10) ضحایا (9) أغان (5) مستشفیات (6), (8) ملهی (10) رعایا (6) فرنسیّون (4) معلّمتان

شُجيرة، قُليم، دُفيتر، بُينيت، تُليميذ، كُريسي، ﴿ 5.1. خُبيزة، لُعيبة، بُطيطة، كويتب، مطيرقة، مُنيقير، قُهيوة، قُويميس، عُصيفير، نُويفذة، شُينخ، قُصيصة، كُليمة.

طالبة/ات، أستاذة/ات، فالأحة/ات، ملكة/ات، ♦ 5.2. مُديرة/ات، عَمّة/ات.

خُبرزة،/ات، ورَقة/ات، لَيمونة/ات، وزَة/ات، ♦ 5.3. بيضة/ات، حَشيشة/ات، قُريدسة/ات.

سمیکة/سماك، قصیرة/قصار، ثقیلة/ثقال، ♦ 6.1. ضمیکة/سماك، قصیرة/قصار، لطیفة/لطفاء، ذکیتة/أذکیاء، غضبی/غضابی.

غير سميك، غير قصير، غير ثقيل، غير ضعيف، ♦ .6.2 غير لطيف، غير ذكي، غير غضبان، غير وقح، غير وسخ، غير ضخم، غير فارغ، غير أبيض، غير أشقر، غير أطرش، غير أخضر. أسمك، أقصر، أثقل، أضعف، ألطف، أذكى، أغضب، ♦ .6.3 أوقح، أوسخ، أضخم.

معلّمات لطيفات، قصص قصيرة، سمك صغير، أولاد ♦ .64. كبار، مناطق باردة، فتيات سمراوات، عجوز غضبى، ثياب وسخة، بيوت فارغة، نساء ضعيفات، طالب وطالبة ذكيّان.

أيّام صعبة، أساتذة جهلاء، كتاب أسمك، أعلام ♦ .6.5 خضراء وحمراء، بيت صغير (أو بُيّيت) غير غال، الموسيقار الأطرش المشهور، البنتان الكبيرتان الكبيرتان الشقراوان، عينا القاضي الزرقاوان، قصص شهرزاد الجميلة، أخوك الصغير (أُخيّك) اللطيف، الفتيان السكّيران، طلاّب وطالبات فرحون.

6.6. ◆ Le petit frère de Yazid (ou : le frère du petit Yazid), un livre français de géographie, une vieille histoire arabe, la nouvelle voiture du professeur arabe, le juge à la barbe blanche, deux professeurs ignorants, les deux jeunes gens ivrognes, l'étudiant inintelligent, les deux filles aux yeux bleus, l'enseignante au visage bronzé, ta petite valise noire, un enfant pas gentil, les nouvelles affaires difficiles.

سيَّارة فاتحة اللون، البيت الأحمر الباب، المعلِّمة ♦ .6.7 الزرقاء العينين، فتى أصفر الوجه، لغة صعبة النحو.

الولد ألطف من البنت، هذه التفاحة أشد حُمرة من \* .6.8 الأخرى، هو أهدأ ممًا كان، هو الأجمل، هي الأكثر ثقافة، البلدان الأكثر تطوّراً، هذا أبسط من أن يكون الحقيقة، هو غبىً أكثر منه خبيث.

هذه الكلمات، هذان الصديقان، هتان الصديقتان، ♦ 7.1. تلك الغرفية، أولئك الناس، هذه البنت الجرميلة، تلك السئارة القديمة، هؤلاء الأساتذة الجهلاء.

الرجل هذا، كتاب الجغرافيا القديم هذا، سيّارتك ﴿ .7.2 هذه، أستاذا العربيّة هذان، أشهر الصيف الطويلة هذه، أصدقاؤك هؤلاء، هذه الأيام الأخيرة.

واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، أحد عشر، ثلاثة ♦ .8.1 عشر. اثنان، أربعة، ستّة، ثمانية، عشرة، اثنا عشر، تسعة وخمسون، ستّة وستون، ثلاثة وأربعون، تسعة وسبعون ثمانية وأربعون، تلاثة وثلاثون، مئة وخمسة عشر، مئتان واثنان وعشرون، ثلاث مئة وتسعة وأربعون، خمس مئة وواحد وخمسون، تسع مئة وتسعة، ألف ومئتان وأربعا وخمسون، خمسة وأربعون ألفاً وأربع مئة وخمسان.

خمس بنات وثلاثة صبيان، خمس مدارس، اثنان ♦ .3.2 وعشرون حارساً، تسعة أشهر، ثلاثة وثلاثون تلميذاً ستون دقيقة، أربع وعشرون ساعة، مئة وخمسون عاماً ست وثلاثون صورة، ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً أربعة مقاعد، بابان، ألف ومئتان وخمسة وخمسون أستاذاً، السبع صور، أصدقاؤك الثلاثة، هذه الخمس

سيًارات، الشلاث بنات، الألف كنشاب، أولادك الشلاثة الكبار.

السماء السابعة، الزوجة الرابعة، الشهر الثاني ♦ .8.3 عشر، الضحيّة الحادية والأربعون، العين الثالثة، الحاسة السادسة.

9.1. ♦ La deuxième université arabe la plus célèbre, une des étudiantes les plus intelligentes, tout cela, certains de ces livres de grammaire, la directrice de l'école l'honorable Madame Unetelle, la moitié de ces cent photos, un des douze journalistes, le troisième plus grand journal du pays, les cinquante professeurs d'université, les plus belles histoires (ou : la plus belle histoire, ou : ce qu'il y a de plus beau dans les histoires).

أجمل الأشعار العربيّة، أوّل طالبات أجنبيّات، أطول ♦ .9.2 أيّام السنة، بعض هؤلاء الشلاثين طالباً، كشير من هذه المعلومات، ثالث أكبر سفينة، ثلاثة أرباع سكّان الكوكب، كل هذه المشاكل الصغيرة، الخمس دقائق الأخيرة، حرب المئة عام.

مئة (+) بعض كتب النحو (+) كلّ هذه الأيام ♦ .9.3 مئة (+) بعض الناس (-) وخمسون كتاباً بنت (\*) أكبر مقهى (+) بعض الناس (-) وخمسون كتاباً ثاني معلّم (\*) أوسع بيت (-) بيت أوسع (-) طويلة القامة أعنف (+) أخو المدير هذا (-) طالبة عربيّة ذكيّة العينين (\*) (\*) أيّ تلميذ ذكيّ (\*) زلزال في تاريخ أوروبًا

10.1. • En tout lieu, depuis longtemps, comme tous les peuples, jusqu'à la victoire, de l'Océan au Golfe, pour tous ces graves problèmes, en un seul jour, depuis le début de ce siècle, par le peuple et pour le peuple, de tout cela, un jour prochain, jusqu'à aujourd'hui, par tous les moyens.

لجميع هذه الأسباب، حتى السنة المقبلة، منذ الآن، ♦ .10.2 من بعيد، كالعادة، للطلبة والأساتذة، منذ شهر، بوسائل محدودة، لمدة سنة.

10.3. ♦ Devant les gens, après minuit, chez mon frère, au-dessus de la maison, entre les deux arbres, avec tous les amis, vers la ville, en dehors de l'université, sous la petite table de bois, sans aucune honte, derrière la fille, à droite du plus grand café, contre toutes les propositions du directeur, en deux semaines, sans travail, à l'intérieur de la mosquée, devant les professeurs, en haut, autour de la maison blanche, au directeur, il y a deux ans, par-derrière.

داخل كل هذه ,(\*) تحت أي شجرة ,(-) في بيت قريب \* .10.4 لأول مرة ,(+) المغارات لأول مرة ,(+) المغارات المحيط ,(-) وراء جبال عالية ,(+) المغارات عند ,(\*) في خامس كتاب ,(+) قبل ذلك ,(-) بين صفحتين ,(\*) عند ,(+) منتصف الليل .(+)

أَنَا نَفْسِي، هُو نَفْسَهُ، أَنْتَمَا كَلِاكُمَا، هُمَا كَلِاهُمَا، هُنَّ \* .11.1 كُلُهِنَّ، أَنْتَ كُلُكنَّ. كُلُهنَّ، أَنْتَ كُلُكنَّ.

معنا، لَهُم، بينكما، عليهنّ، قبلكم، فوقهم وفوقكم، ♦ .11.2 خارجهنّ، عنده، لكنّ، لديّ، إليهنّ، ضدّهما.

وجد، وجدت، وجدا، وجدتا، وجدوا وجدن. ♦ .12.1 لعب، لعبت، لعبا، لعبتا، لعبوا، لعبن. كمل، كملت، كملا، كملا، كملوا، كملن.

ذهبت، ذهبت، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتنً. ♦ .12.2 سکرت، سکرت، سکرتما، سکرتم، سکرتنً. جبنت، جبنت، جبنتما، جبنتم، جبنتنً.

دخلت، دخلنا، فهمت، فهمنا، كثرت، كثرنا. ♦ .12.3

12.4. ♦ Ils ont compris, elles ont été gentilles, elle est achevée, vous avez joué, tu as bu et tu t'es saoulé, je suis entré et me suis assis, ils sont devenus nombreux, vous (2) êtes rentrés, vous (fém.) avez compris, elle a compris, elles se sont saoulées, j'ai été poltron, il a bu.

لن يذهبَ، لم نفهمْ، لم أشربْ، لن يفهموا، لا تدخلْ، \* .12.5 لا تشكرْني، لم يلطفوا، لا تكبري، لم أسكرْ بعدُ، لن تفهمن، لا تخرجواً.

Il n'ira pas, nous n'avons pas compris, je n'ai pas bu, ils ne comprendront pas, n'entre pas! ne me remercie pas! ils n'ont pas été gentils, ne grandis pas (f.)! je ne suis pas encore saoul, vous (fém.) ne comprendrez pas, ne sortez pas.

ننبسط، أنبسط، ننبسط، انتقمت، انتقمنا، أنتقم، ننتقم، انتقم، ننتقم، انتقم، انتقم، انتقم، انتقم، انتقم، انتقم، انتقم، انتقم، الحمررت، احمررا، أحمر، أحمر، أحمر، أحمر، أو أحمرر)، نحمر، (أو نحمرر)، استعمل، أستعمل، أستعمل، أستعمل، أستعمل، أستعمل،

يقترب، يتماسك، ينحدر، يتقدّم، يُتعب، يستسلم، ♦ .13.5 يوقظ، يساهم، يوافق، يتتبّع، ينتقم، يستصوب، يصطدم، يتّحد، يبتغي، يلاحظ، يساعد، يوقف، يعيّد، يُطلع، يعور، يطّلع، يستفحل، يصطحب، يتّقد، يندلع، يزدحم، يعمّم، يعاود، يتتابع، يصفر، يسبّب.

تصدیق، مصدی مصدی تنظیف، منظف، منظف، به مساهمه، تعلیم، معلم، معلم، تفتیش، مفتش، مساهمه، مساهم، مساهم، مساهم، مساهم، مکاتب، مکاتب، مکاتب، سفر (!)، مسافر، اغلاق، مغلق، مغلق، احزان، محزن، محزن، ارهاب، مرهب، مرهب، تسلّح، متسلّح، تعجّب، متعجّب، تفقد، متفقد، متفقد، تعارف، متعارف، متعارف، متعارف، منصرف، انطلاق، منطلق، انهزام، منهزم، اشتراك، مشترك، مشترك، امتلاء، ممتلیء،

اجلس، اجلسي، اجلسا، اجلسوا، اجلسن. اَشُرَب، اَشَرَبِي، اَشَرَبا، اَشُرَبوا، اَشَرَبن. اَلطُف، الطَّفي، الطَّفا، الطَّفوا، الطَّفن. اُسكُت، اُسكُتي، اُسكُتا، اُسكُتوا، اُسكُتن. اسمَع، اسمَعي، اسمَعا، اسمعوا، اسمَعن. اِفْهَم، اِفْهَمي، اِفْهَما، اِفْهَموا، اِفْهَمَن.

لا تذهب، لا تذهبي، لا تذهبا، لا تذهبوا، لا تذهبن. \* .12.7 لا تسكر، لا تسكري، لا تسكرا، لا تسكروا، لا تسكرن. لا تجبن، لا تجبني، لا تجبنا، لا تجبنوا، لا تجبن.

 $13.1. \diamondsuit$  مَنْم (1), هَنْ (2), حَزِن (2), هَنْم (2), هَنْم (2), سَكُت (2), سَكَت (2), مَنْم (2), مَنْم (1), مَنْم (2), ركب (2), مَنْم (1), هَرَا (1), سَكَن (2), لَعْب (1), جَبُن (1), جَلَس (2), هَرْم (3), مَنْل (1), قَرْم (1), كَتَب (1) سَرَق (3), الطُف (2), الطُف (2), عَطْس (3), سَرُق (1), طَلُع (1) نظر (2).

يركَب، يلذَع، يمسَغ، يسخَر، يصغُب، يعلَم، يقرَح، ﴿ 13.2. يلمُب، يسمَع، يذهَب، يقررُا، ينبُع، يلطُف، يقطَع، يفهَم، ييسُر، يقبُع، يغرُق.

علّمتُ، علّمنا، أعلّمُ، نعلّمُ، أعلّمُ، نعلّمْ. سامحت، ♦ .13.3 سامحنا، أسامحُ، نسامحُ، أسامحُ، أسامحُ، أسامحُ، أكرمت، أكرمت، أكرمنا، أكرمُ، نكرمُ، أكرمْ، أكرمْ، نكرمُ، نكرمُ، نكرمُ، نكرمُ، نكرمُ، نكرمُ، نتنكُرُ، تتنكُرُ، نتنكُرُ، نتناونُ، نتعاونُ، نتعاونُ، نتعاونُ، أتعاونُ، نتعاونُ، أتعاونُ، نتبسطُ، أنبسطُ، أنبسطُ، أنبسطُ، أنبسطُ،

**12.6.** ♦

انتهاب، منتهب، منتهب، ازرقاق، مزرق، ابیضاض، مبیض، احولال، محول، استحماق، مستحمق، مستحمق، استطرد، مستطرد.

اعتذر، عاصر، حرّك، قاتل، مثّل، عامل، استهلك، ♦ 14.2. انتخب، تطوّر، ناسب، سابق، لاحق، سافر، استمرّ، انقلب، احمرّ، تجانس، اقتنع، اجتمع، اتّحد، اتّفق، مست، اضطلع.

سأل، انجز، اتّهم، عرف، استحبّ، سجّل، صوّر، قيّد، ♦ .14.3 استعمل، فهم، درّع، أغلق، لقّب، انتدب، سلّح، أفعم، جرّد، اشترك، لمس، عقّد، أزمع، اقتصد.

15.1. ◆ Je n'ai pas compris cette leçon, ils ne parlent pas français, il ne rigole plus, on ne dit pas ça, je n'en boirai pas, elles ne disent plus ça maintenant, ils n'ont pas confiance en nous, vous ne m'avez pas compris, ne fais plus ça, ne le crois pas, nous avons tout compris, il est mort, je vous expliquerai, il se peut qu'il ne revienne pas, n'as-tu pas vu?, ne comprends-tu pas?, ne changerez-vous jamais?, il le regrettera.

15.2. ♦ Je commence à douter, ils se mirent à crier, elle faillit s'étrangler, j'ai failli le frapper, il faillit mourir de rire, le train est sur le point de partir, des paroles presque incompréhensibles, elles commencèrent à chanter, quand ont-ils commencé à construire de telles mosquées ?, n'as-tu pas encore commencé à travailler ?, je ne referai plus jamais

cela, elle continua de coudre dans la journée et de découdre la nuit, cela ne suffit plus.

كان قد عاد، ستكون تعمل، كنّا قد انتهينا، \* .15.3 سيكونون قد سافروا، كان يكتب، سوف أنام، لن يكنّ قد ذهبن، كنتم قد بدأتم تغنّون، سأستمر أشرح، ما زالوا يكتبون، مضت تغنّي، لم يعد يتكلّم، قد لا يفهمون، قد يكونون يعملون.

لم یکن یفهم، لم یکونوا قد فعلوا شبیشاً، کنت \* .15.4 ساساعدك، سیکن ینمن، سوف لا یذهب، لن آکرر ذلك، سیکون لم ینته، متی تبدأ تعمل، من مضی یفنی، عساکم تجدونه.

16.1. ◆ Le climat est froid là-bas. Ce sont les enseignants qui sont les responsables. Notre maison est la vôtre. Je ne suis pas d'accord. Es-tu pressée ? Qui sont ces étudiants ? Ceci est la vérité. Cet étudiant n'a pas manifesté. Les cinquante livres sont dans le bureau. Toutes les étudiantes sont intelligentes. Certains livres anciens sont utiles. Le plus grand pays arabe par la superficie est le Soudan. Le pays le plus riche du monde est le Koweit. Le nombre des pays arabes est de vingt-deux.

16.2. ♦ Le directeur n'est pas responsable de cela. Cet enfant n'est plus gentil. Tu n'es pas le premier à avoir dit cela. Cette fille était intelligente. Les étudiants continuent à manifester. La question n'est pas simple. Ceci n'est plus impossible.

في الماضي كان لدي وقت ولكن لم يكن عندي مال. ♦ .16.3 الآن عندي مال ولكن لم يبق لدي وقت. ليت عندي وقتاً ومسالاً ! هل في الطائرة قسائد ؟ هل عندك أولاد ؟ نعم عندي ولدان. هل معك فلوس ؟ لا لم يبق معي فلوس ولكن ما زال معي دفتر شيكات. أبين هاتين الكلمتين فرق ؟ لا اليوم لم يعد بينهما فرق حقيقيً.

ماذا حدث اليوم في الجامعة ؟ تظاهر الطلبة \* 16.4. واجتمعت لجنة. هل قررت شيئاً ؟ لا لم تقرر شيئاً بعد. يا لها من حالة معقدة !

17.1. ♦ J'ai fini mon travail alors que tu dormais, il demande de l'aide alors qu'il n'aide personne, je ne veux rien et je veux tout, je me réveillai alors qu'ils s'étaient rassemblés autour de moi, j'entrai et soudain les lumières s'allumèrent, je lus la page mais ne compris rien, viens que je t'explique l'affaire, hausse la voix que nous t'entendions.

17.2. • Même les oiseaux il connaît tout sur eux, tout a changé même l'amour, le temps use tout même les amis, il ne parle même pas bien sa langue, chez nous on respecte les gens et surtout les vieux, étudie la grammaire surtout les exemples, elles ont toutes dansé même la vieille... surtout la vieille.

فهم الجسمسيع إلاّ أنا وإيّاك، لا يؤمنون بشيء إلاّ ﴿ 17.3.

الدولار، حتى العباقرة قد يخطئون، أتعمل نهاراً أم ليلاً ؟، خذ هذا أو غيره، ليس شجاعة بل جسارة، أريد شاياً لا قهوة.

اخضع للأوامر وإلا استقل، لم يكن يريد سوى أن ♦ .17.4 يطرح سؤالاً، أضاع وقتنا ليس غير، لن يستطيع أحد أن يقعل ذلك سواهما، يتكلّم لغتين عدا لغته الأمّ، كلّ شيء فقد عدا الشرف، راقبوهم وإلاً...

الطالبان اللذان احتجًا طُردا. الرجل الذي كلّمته هو ♦ .18.1 المدير. البنت التي كنّا قد رأيناها لم تعد تعمل في هذا المكتب. وصلت جميع الكتب التي طلبتها. الأستاذ الذي تعلّمت معه العربية لا يزال يدرّس هنا. أليس الفيلم الذي تحدّثنا عنه أمس مصرياً ؟

أظن أن الاجتماع سينعقد هنا. سألوني هل أعرفك. ♦ .18.2 أريد أن نتحدث عن ذلك غداً. طلب منه أن يحضر وهو مريض. نحن نعلم جيداً أن كون الطلبة قد تظاهروا هو الذي أدى إلى اجتماع الأساتذة لمناقشة المشروع. رفض المدير قراءة الرسالة فأدى ذلك إلى خروج الأساتذة من المكتب. أعلم أن هذا القرار سيرفض من قبل الطلبة.

**N.B.** D'autres traductions sont bien sûr possibles pour ces phrases.

18.3. ♦ Nous parlerons du lieu des vacances après qu'auront été proclamés les résultats de l'examen, chaque fois que j'entends cette musique je me souviens d'elle, n'oublie pas de

# CORRIGÉS DES EXERCICES

me contacter quand vous arriverez, il ne nous écrit plus depuis qu'ils se sont mariés, il était revenu un peu avant huit heures et quart, j'attendrai jusqu'à ce que tu changes de position, je crains ce qui va arriver quand elle apprendra ce que nous avons décidé, tant que tu l'aideras financièrement il ne se comportera pas comme un homme responsable, reste où tu es, ne bouge pas!

18.4. ◆ Je ne veux pas sortir car il fait très froid aujourd'hui, puisque tous les téléphones sont en panne il ne reste que le télégramme, elle a crié jusqu'à s'enrouer avant qu'ils ne lui répondent, il a trahi tous ses amis en sorte qu'il s'est retrouvé seul, je le trouverai, même si je dois le chercher cent ans, il est très intelligent sauf qu'il est paresseux, elle m'a écrit pour me demander de l'aider comme d'habitude, ne lui dis pas ce que tu m'as dit de peur qu'il ne se fâche, elle m'a parlé comme si elle me connaissait depuis des années.

# ANNEXE I: LES PROCESSUS MORPHOLOGIQUES

# **GÉNÉRALITÉS**

Les mécanismes de base de la morphologie arabe sont simples et systématiques (cf. 3). Ils s'obscurcissent cependant dès que la racine a une structure à problèmes, à savoir si sa R2 et sa R3 sont identiques, ou si elle contient une ou plusieurs consonnes « faibles », c'est-à-dire /w/ ou /y/, et dans une bien moindre mesure /'/.

Mais même les anomalies de la morphologie arabe obéissent à quelques règles et principes simples dont la bonne compréhension permet de retrouver derrière l'apparence d'irrégularité le jeu de règles plus subtiles. Mais pour cela il est impératif d'admettre le POSTULAT DE RÉGULARITÉ, selon lequel les formes « anormales » ont une forme théorique « normale », c'est-à-dire parallèle aux formes correspondantes des racines saines, et que ce sont des règles spécifiques aux racines à problèmes qui sont responsables des différences constatées entre formes théoriques et formes effectives. C'est à partir de ce postulat que nous allons

examiner tour à tour chaque type de racine à problèmes pour dégager les règles spécifiques auxquelles obéissent ses rejetons<sup>1</sup>.

# LES RACINES « REDOUBLÉES »

Il s'agit des racines triconsonantiques dont R2 et R3 sont identiques, et secondairement de formations quadriconsonantiques rares (cf. 13.18) dont les deux dernières radicales sont identiques et qui manifestent les mêmes tendances. Le tableau ci-dessous résume les données du problème des racines redoublées :

# ANNEXE I : LES PROCESSUS MORPHOLOGIQUES

|            | f. de référence        | f. théorique | f. effective      |
|------------|------------------------|--------------|-------------------|
| Groupe 1   | fa <sup>C</sup> altu   | radadtu      | radadtu           |
|            | maf <sup>C</sup> ūlV   | mardûdV      | mardūdV           |
| Groupe II  | fa <sup>c</sup> ala    | radada       | radda             |
|            | fa <sup>c</sup> alū    | radadů       | raddû             |
| Groupe 111 | yaf <sup>C</sup> alV   | yardudV      | yaruddV           |
|            | taf <sup>C</sup> alīna | tardudina    | taruddina         |
| Groupe IV  | ('V)f <sup>C</sup> al  | ('u)rdud     | ('u)rdud<br>rudda |

- ullet Dans le groupe I, les mots sont absolument réguliers. C'est le cas lorsque la R2 est en syllabe fermée CVC (non finale) ou en syllabe ouverte  $C\overline{V}$ .
- ♦ Dans le groupe 11, R1 est suivie de voyelle. La différence entre forme théorique et forme effective réside alors simplement dans l'effacement de la voyelle de R2.
- ♦ Dans le groupe III, normalement R1 n'est pas suivie de voyelle. Tout se passe alors comme si la voyelle de R2 allait se placer devant R1.
- ♦ Dans le groupe IV, on a deux formes effectives pour une seule forme théorique. Voici pourquoi : R2 et R3 forment une syllabe fermée finale. Ceci se produit dans certaines formes de l'apocopé et au masculin singulier de l'impératif : on a,

<sup>1.</sup> Les règles de la morphologie supposant présentes les voyelles finales des mots (que ce soit les voyelles de cas, de mode ou des suffixes), nous conviendrons de représenter ces voyelles par V pour les brèves et  $\overline{V}$  pour les longues, sauf si la prise en compte du timbre devient essentielle, auquel cas nous le spécifierons. Donc, par convention, une notation comme KUTUBV représentera aussi bien [kutuba] que [kutuba] ou [kutubi].

pour ce dernier cas, la forme théorique /rdud/. Certains locuteurs ont assimilé ce cas à ceux du groupe I: pas d'effacement ni de déplacement de la voyelle qui suit R2. On a alors un impératif effectif qui ressemble à celui du verbe sain: [('u)rdud]. D'autres locuteurs ont, dans ce cas, déplacé la voyelle de R2 vers R1. On obtient alors /rudd/ qui n'exige pas de syllabe prosthétique, mais qui, par contre, exige une voyelle [a] dite « anaptyctique » après R3, sinon on se retrouverait avec trois consonnes successives lors de l'adjonction d'un pronom clitique. La forme effective de l'impératif pour ce groupe de locuteurs est donc [rudda]. De même, il y a deux formes pour l'apocopé: [yardud] et [yarudda]. Les deux formes sont en concurrence, avec un léger avantage à la dernière.

En conclusion, on a donc les règles suivantes :

Règle 1 : Si la première des deux radicales identiques est en syllabe brève ouverte et si la consonne précédente est suivie de voyelle, alors effacer la voyelle de la première des deux radicales identiques.

Règle 2 : Si la première des deux radicales identiques est en syllabe brève ouverte et si la consonne précédente n'est pas suivie de voyelle, alors lui affecter celle de la première des deux radicales identiques.

Règle 3 (facultative): Si les deux consonnes identiques forment une syllabe fermée finale, on peut déplacer la voyelle qui les sépare vers la consonne précédente.

Règle 4: Si un mot se termine par deux radicales identiques, il faut lui ajouter une voyelle [a].

N.B.1. Les alternances vocaliques du verbe simple (cf. 13.2) existent aussi dans le verbe simple à racine redoublée. Mais il est facile de voir, en appliquant la règle ci-dessus, que la voyelle alternante de l'accompli ne peut se voir que dans les personnes dont les suffixes ont une initiale consonantique : pour les autres personnes, cette voyelle sera toujours effacée. Pour l'inaccompli, cette voyelle sera le plus souvent située après R1 (sauf, ici encore, pour les suffixes à initiale consonantique).

N.B.2. Les verbes triconsonantiques simples à racine redoublée de type FA<sup>C</sup>ALA ont tendance à faire une alternance A-U s'ils sont transitifs et A-I s'ils sont intransitifs. Il y a néanmoins pas mal d'exceptions.

# LES RACINES « HAMZÉES »

Ce sont les racines qui ont la hamza comme une de leurs consonnes radicales. Les problèmes que posent ces racines sont minimes, mis à part quelques cas d'impératifs que l'usage a rendus complètement irréguliers.

Réglons tout de suite ces cas spéciaux :

| verbe        | base de l'impératif        |
|--------------|----------------------------|
| 'aḫaḍ-ya'ḫuḍ | ըսд prendre                |
| 'akal-ya'kul | kul manger                 |
| 'amar-ya'mur | mur ordonner               |
| sa'al-yas'al | sal ou ('1)s'al interroger |

LES RACINES À « GLIDES »

# On peut vérifier que les bases d'impératif de ces verbes ne sont pas régulièrement formées à partir de l'inaccompli, sauf pour le dernier où il existe une variante irrégulière et une

variante régulière.

♦ Tous les autres verbes hamzés ont des formes régulières.

Le seul problème systématique que posent les racines hamzées est phonétique : lorsque la première radicale est ['] et qu'elle ferme une syllabe dont la consonne d'attaque est elle-même une hamza stable (همزة قطع), l'articulation des deux hamzas successives paraît pénible, et est remplacée par un allongement de la voyelle. Ainsi /'a'hud/je prends devient ['āhud].

Règle 5: Lorsque deux hamzas stables partagent une même syllabe, on supprime la deuxième et l'on compense par un allongement de la voyelle.

N.B.1. L'accommodation peut se produire aussi lorsque l'une des deux hamzas est instable. Ainsi, le verbe 'ā wā-yā' wī (apocopé [yā'wi]) se réfugier a pour impératif, soit ['i'wi] sans accommodation, soit ['īwi] avec.

N.B.2. Les véritables problèmes des racines hamzées concernent plutôt les modifications d'écriture de la hamza (cf. 2.14).

# Remarques générales

Les glides peuvent apparaître en n'importe quelle position radicale: R1, R2, ou R3. Dans certaines racines, on peut même en avoir plus d'un: les racines à R2 = [w] et R3 = [y] ne sont pas rares.

La présence d'un ou de plusieurs glides dans une racine a deux types de conséquences distinctes qu'il faut arriver à bien différencier : d'une part, elle favorise certaines alternances vocaliques dans les verbes, et d'autre part, elle conduit à l'effacement ou à la transformation des glides et des voyelles.

C'est seulement au contact des voyelles brèves que des modifications se produisent : s'il y a une voyelle longue au contact du glide, il redevient une consonne normale. Mais il faudra se souvenir, dans tout ce qui suit, que les voyelles longues [ū] et [ī] des suffixes sont analysables respectivement en [uw] et [iy] c'est-à-dire comme des voyelles brèves suivies de glides.

Enfin, il faut savoir que certaines formes à glides peuvent fonctionner comme des formes absolument normales: par exemple /hawifa/ subit des transformations mais pas /cawira/,/stacwada/mais pas /staswaba/.

# Les racines à glide en R3

Les verbes simples à glide en R3 présentent les mêmes classes que les verbes simples « normaux », à savoir FACAL, FACIL et FACUL. Mais, dans la classe FACAL ils font systématiquement leur inaccompli en YAFCUL si leur R3 est /w/ et en YAFCIL si leur R3 est /y/1. Voici quelques formes de la conjugaison à l'accompli d'un verbe simple de classe FACAL, [ramā] jeter formé sur la racine à R3 glide /rmy/, en parallèle avec les formes correspondantes du verbe sain [ǧālās] s'asseoir, lui aussi de la classe FACAL-YAFCIL.

|           | f. de référence | f. théorique | f. effective |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| Groupe I  | ğalastu         | ramaytu      | ramaytu      |
|           | ğalastunna      | ramaytunna   | ramaytunna   |
| Groupe II | ğalasat         | ramaya       | rama         |
|           | ğalasat         | ramayat      | ramat        |
|           | ğalasuw         | ramayuw      | ramaw        |

L'examen de ces données montre que la conjugaison de l'accompli des verbes à R3 glide présente deux bases : celle du groupe I [ramay] est parfaitement normale, c'est-à-dire comparable en tout point à une base de verbe sain, alors que

celle du groupe II [ram] semble tronquée. Comme on peut le vérifier, la base normale accompagne les suffixes à initiale consonantique, et l'autre, les suffixes à initiale vocalique. Le fait que la base tronquée soit normale jusqu'à la R2 incluse suggère que les problèmes se posent au niveau de la R3 et des voyelles qui sont à son contact.

Examinons à présent des formes de la conjugaison de l'inaccompli, à divers modes, et de l'impératif :

|            | f. de référence       | f. théorique             | f. effective     |
|------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Groupe III | yağlısı<br>tağlısıyna | yarmiyu                  | yarmî<br>tarmîna |
|            | tağlısuwna            | tarmıyiyna<br>tarmıyuwna | tarmūna          |
| Groupe IV  | yağlısa<br>tağlısuw   | yarmıya<br>tarmıyuw      | yarmıya<br>tarmü |
| Groupe V   | yağlıs<br>('ı)ğlis    | yarmıy<br>('ı)rmiy       | yarmi<br>('ı)rmı |

La première forme du groupe IV, [yarmiya], inaccompli subjonctif, est ici la seule normale. Pour toutes les autres, la R3 se modifie au voisinage des voyelles et disparaît complètement en fin de mot (groupe V).

Il faut également noter que, lorsque des voyelles de timbres différents se trouvent de part et d'autre du glide dans la forme théorique, on ne retrouve généralement qu'un seul

<sup>1.</sup> La troisième radicale /w/ ne reste /w/ que pour les verbes simples. Pour toutes les formes augmentées elle devient un /y/.

des deux timbres dans la forme effective, sauf si le second timbre est [a] comme dans la première forme du groupe IV. Ce fait résulte d'un processus très important qui a lieu dans tous les mots à radicales glides : l'assimilation vocalique. En effet, chaque fois que deux voyelles brèves différentes se trouvent de part et d'autre d'un glide, elles tendent à assimiler leurs timbres selon l'échelle de forces suivante : a > i > u. Les phénomènes d'assimilation de voyelles « par-dessus » un glide se conforment aux règles suivantes (« G » est mis pour glide) :

| > | a G a       |
|---|-------------|
| > | a G a       |
| > | i G i       |
| > | i G i       |
| > | uGuw        |
| > | i G a       |
| > | u G a       |
|   | ><br>><br>> |

Les deux premiers cas expriment que [a] l'emporte toujours quand il précède [i] et [u], et l'on a donc toujours les transformations : /awu/ --> [awa], /ayu/ --> [aya], /ayi/ --> [aya].

Les trois cas suivants signifient que [i] l'emporte sur [u], sauf si ce dernier est suivi d'un [w] qui le renforce. On

aura, par exemple, /iyu/ --> [iyi], et /uwi/ --> [iwi] mais /iyuw/ --> [uyuw].

Les deux derniers cas signifient que si [a] suit un glide, il n'y a pas d'assimilation. Dans ces deux cas, il ne se passera donc rien, et les formes à glides seront normales. Les pronoms de troisième personne [hiya] elle et [huwa] lui correspondent exactement à ces deux cas et sont donc un bon moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Noter cependant que la séquence /iwa/ devient [iya]: /raḍiwa/-> [raḍiya] accepter. Il n'y a pas assimilation vocalique, mais le glide change.

On verra dans la suite l'importance fondamentale de ces processus d'assimilation.

On peut à présent proposer les règles qui régissent les formes à R3 glide (pour pouvoir facilement y faire référence, on les baptisera RG1, RG2, etc.).

RG1: A partir de la forme théorique effectuer toutes les assimilations vocaliques autorisées.

RG2: Effacer la radicale glide si elle est entre deux voyelles brèves identiques ou en fin de mot minimal.

RG3: Abréger toutes les syllabes longues fermées.

**RG4**: Réécrire comme des voyelles longues les séquences de deux voyelles brèves identiques ou d'une voyelle brève suivie du glide apparenté.

Testons ces règles sur quelques exemples en commençant par les exemples du groupe ll ci-dessus (« F.T. » signifie « forme théorique », « N.A. » « non-applicable » et « F.E. » « forme effective »).

# ANNEXE I: LES PROCESSUS MORPHOLOGIQUES

| F.T. | /ramaya/ | /ramayat/ | /ramayuw/ |
|------|----------|-----------|-----------|
| RG1  | N.A.     | N.A.      | ramayaw   |
| RG2  | ramaa    | ramaat    | ramaayy   |
| RG3  | N.A.     | ramat     | ramayy    |
| RG4  | ramā     | N.A.      | N.A.      |
| F.E. | [ramā]   | [ramat]   | [ramaw]   |
|      |          |           |           |

Passons aux exemples du groupe III:

| F.T. | /yarmiyu/ | /tarmiyiyna/ | /tarmiyuwna |
|------|-----------|--------------|-------------|
| RGI  | yarmiyi   | N.A.         | tarmuyuwna  |
| RG2  | yarmii    | tarmiiyna    | tarmuuwna   |
| RG3  | N.A.      | tarmiyna     | tarmuwna    |
| RG4  | yarmī     | tarmina      | tarmūna     |
| F.E. | [yarmī]   | [tarmina]    | [tarmūna]   |

Si l'on examine le premier exemple du groupe IV, /yarmiya/, on s'aperçoit qu'aucune des règles ci-dessus ne peut s'y appliquer, et que sa F.E. sera donc identique à sa F.T. On voit sur cet exemple le rôle crucial de l'assimilation vocalique. Sa non-application aux mots du type « hiya/huwa » (ici /yarmiya/) explique l'identité entre forme effective et forme théorique dans ces mots.

Les exemples du groupe V n'apporteraient rien de nouveau, mis à part le fait qu'ils mettraient en jeu la deuxième partie de la règle RG2 d'effacement de la radicale glide en fin de mot minimal. Il faut noter à ce propos que cette deuxième partie de la règle dit « en fin de mot minimal » et non « en fin de mot » tout court, parce que l'adjonction d'un pronom clitique ne doit pas empêcher l'effacement de la radicale glide : [('i)rmihō] jeue-là.

N.B. Le duel de troisième personne du féminin doit être traité comme si le [ā] du duel était cliticisé au suffixe [+at] du féminin. En effet, la forme effective est [ramatā], alors qu'à partir de la forme théorique /ramayatā/ on devrait obtenir [\*ramātā]. Si l'on sépare le [ā] du duel, alors la dérivation redevient normale.

Un dernier mot sur les formes à R3 /y/ pour dire que le participe passif de la forme I est [marmiyy]. Pour le dériver à partir de la forme théorique /marmuwy/ (schème MAFCŪL ou plutôt MAFCUWL), on a besoin de deux règles supplémentaires (nécessaires par ailleurs):

RG5: transformer en /y/ un /w/ qui précède un /y/.

RG6: trasformer en /i/ un /u/ suivi de /y/.

Dérivation de [marmiyyun]

F.T. /marmuwyun/

RG5 marmuyyun

RG6 marmiyyun

F.E. [marmiyyun]

Appliquons à présent nos règles à deux formes nominales : [qādin] juge et [maghan] café.

Dérivation de [qâdin]

| F.T. | /qāḍiyun/ | /qāḍiyan/ | /qāḍiyin/ |
|------|-----------|-----------|-----------|
| RG1  | qāḍiyin   | N.A.      | N.A.      |
| RG2  | qāḍiin    | N.A.      | qāḍiin    |
| RG3  | qāḍin     | N.A.      | qadin     |
| RG4  | N.A.      | N.A.      | N.A.      |
| F.E. | [qāḍin]   | [qāḍiyan] | [qāḍin]   |
|      |           |           |           |

# ANNEXE I : LES PROCESSUS MORPHOLOGIQUES

| Dériva | ation de [maqt | nan]       |            |
|--------|----------------|------------|------------|
| F.T.   | /maqhawun/     | /maqhawan/ | /maghawin/ |
| RG1    | maqhawan       | N.A.       | maqhawan   |
| RG2    | maqhaan        | maghaan    | maqhaan    |
| RG3    | maqhan         | maghan     | maqhan     |
| RG4    | N.A.           | N.A.       | N.A.       |
| F.E.   | [maghan]       | [maqhan]   | [maqhan]   |
|        |                |            |            |

En méditant bien ces deux exemples (et éventuellement en dérivant leurs formes déterminées qui entraînent la suppression du tanwin et l'apparition d'une voyelle longue finale), on comprendra pourquoi des formes ayant en apparence une déclinaison partielle comme [qāḍin] ou pas de déclinaison du tout comme [maqhan] peuvent avec un petit effort d'abstraction être considérées comme ayant une déclinaison aussi régulière que celle de [kitābun] par exemple. On percevra aussi comment la nature de la voyelle précédant la radicale glide dans la forme théorique joue un rôle crucial dans la physionomie effective du mot.

Les dérivations ci-dessus s'appliquent sans modification aux verbes à R3 /w/. Simplement, à l'inaccompli, l'alternance vocalique en [u] modifierait la couleur vocalique des formes effectives. Deux formes à R3 /w/ méritent cependant que l'on s'y arrête : ce sont celles de l'impératif masculin et féminin singulier. Leur dérivation sur la racine /d<sup>C</sup>w/ inviter est :

| F.T.                 | /d <sup>C</sup> uw/  | /d <sup>C</sup> uwiy/ |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Syllabe prosthétique | 'ud <sup>C</sup> uw  | 'ud <sup>c</sup> uwiy |
| RG1                  | N.A.                 | 'ud <sup>C</sup> iwiy |
| RG2                  | 'ud <sup>C</sup> u   | 'ud <sup>C</sup> iiy  |
| RG3                  | N.A.                 | 'ud <sup>C</sup> iy   |
| RG4                  | N.A.                 | 'ud <sup>C</sup> ī    |
| F.E.                 | ['ud <sup>C</sup> u] | ['ud <sup>C</sup> i]  |

Ce qui est remarquable ici, c'est que la voyelle de la syllabe prosthétique du féminin garde son timbre [u] alors que les règles d'assimilation occultent la voyelle qui justifiait ce timbre au niveau de la F.T.

# Les racines à glide en R2

Les racines à R2 glide se traitent foncièrement selon les mêmes principes que les racines à R3 glide. En particulier, toutes les règles présentées ci-dessus s'appliquent sans modification aux formes à R2 glide. Ce qui va varier, ce sont les processus morphologiques qui précèdent et préparent l'application de ces règles, en particulier les alternances vocaliques dans les verbes. Il y a, en outre, une ou deux nouvelles règles, spécifiques à ce type de racine.

Les verbes simples à glide en R2 présentent les mêmes classes que les verbes simples « normaux », à savoir FACAL, FACIL et FACUL. Mais, dans la classe FACAL ils font systématiquement leur inaccompli en YAFCUL si leur R2 est /w/ et en YAFCIL si leur R2 est /y/.

Voici des formes de l'accompli pour les trois classes et es différents glides radicaux possibles aux personnes dont es suffixes sont à initiale vocalique :

|       | racine          | f. théorique | f. effective      |
|-------|-----------------|--------------|-------------------|
| FACAL | ру <sup>с</sup> | bayaca       | bā <sup>C</sup> a |
|       | kwn             | kawana       | kāna              |
| FACIL | nyl             | nayıla       | năla              |
|       | bwf             | þawifa       | þáfa              |
| FACUL | ţwl             | tawula       | ţāla              |

Les formes effectives ont toutes, on le voit, une voyelle ongue [a] quelles que soient la racine et la classe onsidérées. Cela s'explique aisément par les règles l'assimilation qui mettent en jeu [a]: aGi --> aGa et aGu --> iGa. Voyons à présent des formes dont les suffixes sont à nitiale consonantique:

|       | racine          | f. théorique         | f. effective |
|-------|-----------------|----------------------|--------------|
| FACAL | ру <sup>с</sup> | baya <sup>C</sup> tu | bıctu        |
|       | kwn             | kawantu              | kuntu        |
| FACIL | nyì             | nayıltu              | nıltu        |
|       | hwf             | hawiftu              | hiftu        |
| FACUL | ţwl             | ţawultu              | ţultu        |

Dans les formes de classe FACAL apparaissent les timbres vocaliques correspondants à la radicale glide, [u] pour /w/ et [i] pour /y/. Quant aux formes de classe FACIL et FACUL, on y voit alors se manifester le timbre de la voyelle caractéristique de la classe. Dans tous ces cas, en outre, il ne reste aucune trace du glide, même sous forme de voyelle longue.

Il faut donc supposer, pour les formes dont les suffixes ont une initiale consonantique, une alternance vocalique spécifique aux verbes à R2 glide et favorisant le timbre du glide pour les FACAL et le timbre de la classe pour les autres. Il faut aussi supposer que la voyelle [a] qui suit la R1 disparaît pour ces formes, sinon elle entraînerait nécessairement une assimilation vocalique en [a]. On peut donc se donner les trois règles suivantes (nous les appellerons RGM1, RGM2 et RGM3, car elles concernent les phénomènes morphologiques touchant les glides médians : elles devront s'appliquer avant les règles vues précédemment, lesquelles pourront alors fonctionner sans changement).

RGM1: Pour les verbes accomplis de classe FACAL, transformer la voyelle qui suit la R2 glide en voyelle de même timbre que R2: [i] pour [y] et [u] pour [w].

RGM2: Dans les formes d'accompli où R3 est suivie de consonne, supprimer la voyelle [a] qui suit la R1.

**RGM3**: Si R1 et R2 sont en contact, insérer entre elles une voyelle de même timbre que celle qui suit R2.

Voyons sur les exemples ci-dessus ce que donnent ces règles

# ANNEXE I: LES PROCESSUS MORPHOLOGIQUES

en commençant par /bayactw/et/kawantw:

| F.T.                   | /baya <sup>c</sup> tu/ | /kawantu/ |
|------------------------|------------------------|-----------|
| RGM1                   | bayi <sup>c</sup> tu   | kawuntu   |
| RGM2                   | byi <sup>C</sup> tu    | kwuntu    |
| RGM3                   | biyi <sup>c</sup> tu   | kuwuntu   |
| RG1                    | N.A.                   | N.A.      |
| RG2                    | bii <sup>C</sup> tu    | kuuntu    |
| RG3                    | bi <sup>C</sup> tu     | kuntu     |
| RG4                    | N.A.                   | N.A.      |
| F.E.                   | [bi <sup>C</sup> tu]   | [kuntu]   |
| Dérivation de /bayaca/ | et/kawana/             |           |
| F.T.                   | /baya <sup>C</sup> a/  | /kawana/  |
|                        |                        |           |

bayica RGM1 kawuna RGM2 N.A. N.A. N.A. RGM3 N.A. bayaca RGI kawana baaCa RG2 kaana N.A. RG3 N.A. bā<sup>C</sup>a RG4 kāna [bā<sup>C</sup>a] F.E. [kāna]

On voit que la non-applicabilité de RGM2 et RGM3 aux formes dont les suffixes sont à initiale vocalique les fait prendre en charge par RG1 qui « défait » l'alternance vocalique qu'avait effectuée RGM1 pour tous les verbes à R2 glide. Pour le reste, tout se passe comme pour les formes à R3 glide. En particulier RG2 reste l'unique règle responsable de l'effacement des glides radicaux pour toutes les formes.

Vérifions la dérivation de deux formes du verbe [hāfa], une à

suffixes à initiale vocalique et l'autre à suffixes à initiale consonantique.

| e on o on and a o |               |           |
|-------------------|---------------|-----------|
| F.T.              | /ḫawifa/      | /hawiftu/ |
| RGM1              | N.A.          | N.A.      |
| RGM2              | N.A.          | hwiftu    |
| RGM3              | N.A.          | hiwiftu   |
| RGI               | hawafa        | N.A.      |
| RG2               | <u>h</u> aafa | hiiftu    |
| RG3               | N.A.          | hiftu     |
| RG4               | þāfa          | N.A.      |
| F.E.              | [ḫāfa]        | [ḫiftu]   |
|                   |               |           |

A l'inaccompli, la situation est en gros la même : pour la classe FACAL, c'est le timbre du glide qui apparaît : ['ākūnu], ['abicu], et pour les autres, c'est le timbre de la classe : ['ahāfu], ['anālu] et ['atūlu]. Mais ici il n'y a qu'une voyelle dans la base. La règle RGM3 permettra de préparer toutes les formes de l'inaccompli à l'effacement du glide.

Voici quelques exemples:

| . o.o. quoiques entempi |                        |           |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| F.T.                    | /yabyi <sup>C</sup> u/ | /yakwunu/ |
| RGM1                    | N.A.                   | N.A.      |
| RGM2                    | N.A.                   | N.A.      |
| RGM3                    | yabiyi <sup>C</sup> u  | yakuwunu  |
| RG1                     | N.A.                   | N.A.      |
| RG2                     | yabii <sup>C</sup> u   | yakuunu   |
| RG3                     | N.A.                   | N.A.      |
| RG4                     | yabī <sup>C</sup> u    | yakūnu    |
| F.E.                    | [yabi <sup>C</sup> u]  | (yakūnu)  |
|                         |                        |           |

Il est aisé de voir que les formes analogues des autres

classes seront dérivées de la même manière. Par contre, il est intéressant de s'arrêter un instant sur deux formes de l'apocopé, une où la R3 n'est pas suivie de suffixe et l'autre où elle est suivie de voyelle :

| F.T. | /takwun/ | /yakwun/  |
|------|----------|-----------|
| RGM1 | N.A.     | N.A.      |
| RGM2 | N.A.     | N.A.      |
| RGM3 | takuwun  | takuwuniy |
| RG1  | N.A.     | N.A.      |
| RG2  | takuun   | takuuniy  |
| RG3  | takun    | N.A.      |
| RG4  | N.A.     | takūnī    |
| F.E. | [takun]  | [takūnī]  |

On voit sur ces exemples que les formes de l'apocopé auront une base à voyelle brève si elles ne sont pas suivies de suffixes à initiale vocalique, et une base longue dans le cas contraire. Il en ira bien entendu de même pour les formes correspondantes de l'impératif...

On vérifiera que, sur des formes verbales passives comme /quwida/ il a été conduit ou /buyi<sup>C</sup>tu/ j'ai été vendu, les règles produisent [qīda] et [bi<sup>C</sup>tu]<sup>1</sup>.

Deux autres processus morphologiques spéciaux affectent certaines classes de formes à R2 glide.

Le premier concerne le participe actif des verbes à R2

glide, et transforme systématiquement la radicale glide, dans le schème de participe actif en hamza. On a donc des transformations comme :

/kāwin/ --> [kā'in] et /bāyi<sup>C</sup>/ --> /bā'iy/

Ce processus, très général, peut créer des ambiguïtés : ainsi, la forme [sā'il] peut être, soit le participe actif du verbé hamzé [sā'āl] interroger, soit celui du verbe à glide/y/[sāl] couler.

Le second concerne uniquement le participe passif des verbes simples à R2 /y/: leur schème passe de MAFCŪL à MAFCĪL: ainsi, le participe passif de [bāC] est [mabīC].

# Les racines à glide en R2 et R3

Ces racines sont traitées exactement comme si R2 était une consonne « saine », R3 seule subissant les règles qui concernent les glides. Voici quelques exemples sur le verbe [kawā] repasser.

| f. théorique | f. effective | f. théorique | f. effective |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kawaytu      | kawaytu      | kawaya       | kawā         |
| kawaytuma    | kawaytuma    | kawayat      | kawat        |
| kawaytunna   | kawaytunna   | kawayuw      | kawaw        |

<sup>1.</sup> Cette dernière forme est, on pourra le vérifier, identique à celle de la dérivation de la forme active /bayactu/ j'ai vendu. Pour cette classe de formes, les règles de la morphologie engendrent donc des F.E. ambiguës à partir de F.T. parfaitement distinctes.

# Les racines à glide en R1

Lorsque le glide est en R1, il pose très peu de problèmes : les seules anomalies concernent, en effet, les verbes simples à R1 /w/ de la classe FACAL. Pour le reste, il s'agit de simples ajustements phonétiques.

En ce qui concerne les verbes de type FACAL à R1 glide, le premier point à retenir est qu'ils ne font que deux types d'alternance vocalique : A-A s'ils ont une gutturale en R2 ou R3, et A-I dans tous les autres cas.

Le second point à retenir c'est que, dans toutes les formes de l'inaccompli actif (et par suite, dans l'impératif), ces verbes perdent leur /w/.

Prenons pour référence le verbe Waşal arriver. Le tableau ci-dessous résume les données du problème des verbes de classe FACAL à R1 = /w/:

|            | f. de référence | f. théorique | f. effective |
|------------|-----------------|--------------|--------------|
| Groupe I   | faCaltV         | wașaltV      | waşaltV      |
| Groupe II  | yaf CilV        | yawşı]∨      | yaşilV       |
| Groupe III | (1)f C11        | ('1)w\$11    | şıl          |

A l'accompli (groupe I) les formes sont absolument régulières. Il en va de même pour les formes déverbales comme le mașdar[wuṣūl], le participe actif ([wāsil] et le

participe passif [mawsūl]).

A l'inaccompli, il y a perte de la première radicale pour toutes les formes : ainsi [aṣilV] j'arrive, [taṣilūn] vous arrivez, etc. Dans la mesure où l'impératif est formé sur l'inaccompli, il n'est pas surprenant qu'il présente la même anomalie.

Noter que, si le verbe contient une gutturale en R2 ou R3, il aura normalement une voyelle [a] à l'inaccompli et donc aussi à l'impératif : ainsi [waḍac] mettre a pour inaccompli [yaḍac] et pour impératif [ḍac].

Règle R1/w: Les verbes de classe FACAL à première radicale /w/ perdent cette consonne à toutes les formes de l'inaccompli actif (et également à l'impératif) de la forme simple.

Toutes les autres formes qui mettent en jeu les racines à R1 glide sont absolument normales. Il faut noter, par exemple, que même l'inaccompli passif de [Waṣal] fait, conformément aux règles générales, [yuwṣalV] sans effacement du glide.

N.B. Les noms de lieux (cf. 14.9) formés sur les verbes de classe FA<sup>C</sup>AL à première radicale /w/ sont toujours de schème MAF<sup>C</sup>IL: [mawsil], [mawdi<sup>C</sup>].

Quant aux ajustements phonétiques, ils concernent toutes les formes à R1 glide, que ce dernier soit un /w/ ou un /y/. Ces formes posent un petit problème lorsqu'il s'agit de les faire précéder d'une syllabe prosthétique (cf. 1.15). Si la syllabe en question est ['i] et qu'elle précède un /y/, pas de gros problème : le résultat est une voyelle longue [1]. Pas de

problème non plus si la syllabe est ['u] et la R1 /w/: le résultat sera une voyelle  $[\tilde{u}]$ . Voici des exemples :

/ybas/-->/('i)ybas/-->['ības] durcis! /wsu<sup>C</sup>/-->/('u)wsu<sup>C</sup>/-->['ūsu<sup>C</sup>] élargis-toi!

Mais si la syllabe est ['i] et la R1 /w/ ou si la syllabe est ['u] et R1 /y/, les séquences /'iw.../ et /'uy.../ n'étant pas admises par la phonétique arabe, il y a réajustement du glide au timbre de la voyelle prosthétique : /y/ devient [w] après [u] et /w/ devient [y] devant [i] (cette règle a déjà été vue à propos du changement de /radiwa/en [radiya]). Ainsi : /wǧal/-->/('i)wǧal/-->/('i)wǧal/--> [iǧal] crains !

Mais attention! Comme il s'agit de syllabes prosthétiques, elles disparaissent dès que le mot n'est plus à l'initiale, et il faut alors revenir à la prononciation correspondant à la forme théorique! Dans les quatre exemples ci-dessus, les impératifs précédés de la conjonction /wa/ deviennent donc:

/ysur/ --> /('u)ysur/ --> /('u) wsur/ --> [ūsur] sois facile!

[waybas !], [wawsu<sup>C</sup> !], [wawğa] !], [waysur !]...

# ANNEXE II: TABLES DE CONJUGAISON

Les tables des pages suivantes donnent la conjugaison complète de tous les types de verbes simples tri- et quadriconsonantiques de l'arabe en transcription<sup>1</sup>.

Pour les verbes triconsonantiques, on peut distinguer, par rapport aux types de racine et de schème, les neuf types suivants de verbes (cf. 3.4 sq.):

T1. verbe à racine normale : ǧoloso/yoǧlisu s'asseoir.

T2. verbe à racine « sourde » : madda/yamuddu tendre.

T3. verbe à R1 = /w/: Wasala/yasilu arriver.

T4. verbe à R2 = /w/: kāna/yakuwnu être.

T5. verbe à R2 = /y/:  $ba^{C}a/yabi^{C}u$  vendre.

T6. verbe à R2 = G de type FAC!LA: hāfa/yahāfu craindre.

T7. verbe à R3 = /w/: badā/yabduw paraûre.

T8. verbe à R3 = /y/: mašā/yamšiy marcher.

T9. verbe à R3 = G de type  $FA^{C}ILA$ : baqiya/yabqā rester.

Ces neufs types donnent non seulement tous les modèles possibles de conjugaison des verbes simples, mais aussi des verbes augmentés, moyennant la substitution à la base-type, de la nouvelle base à conjuguer (et éventuellement le changement de voyelle des préfixes de l'inaccompli pour les

<sup>1.</sup> On a noté ly et uw au lieu de l'et û pour faciliter le passage en graphie arabe et la lecture de l'Annexe I.

trois premières formes augmentées (cf. 13.3 sq.).

Pour les verbes quadriconsonantiques, il n'y a qu'un seul modèle de conjugaison quelle que soit la composition de la racine (ce type unique se conjugue d'ailleurs exactement comme une forme augmentée Il triconsonantique, y compris pour le timbre de la voyelle des préfixes de l'inaccompli).

Une bonne mémorisation de ces modèles est indispensable à la maîtrise des automatismes de la conjugaison.

# ACCOMPLI DES VERBES SIMPLES TRICONSONANTIQUES

| T.1        | T2         | T3                    | 7.       | T5                  | T6        | 77         | 1.8                 | 6.1                   |
|------------|------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|
| ğalastu    | madadtu    | wasaltu               | kuntu    | b1 <sup>C</sup> tu  | biftu     | badaw tu   | mašaytu             | baqıytu               |
| ğalasta    | madadta    | wasalta               | kunta    | bicto               | bifto     | badawta    | mašayta             | baqıyta               |
| ğalastı    | madadtı    | wasaltı               | kuntı    | bicti               | bifti     | badawtı    | mašaytı             | baqıytı               |
| galasa     | madda      | wasala                | kānā     | D∳ca                | Dafa      | bada       | maśa                | baqıya                |
| ğalasat    | maddat     | wasalat               | kánat    | bà <sup>c</sup> at  | háf at    | badat      | mašat               | baqıyat               |
|            |            |                       |          |                     |           |            |                     |                       |
| ğalastumö  | madadtumā  | wasaltuma             | kuntumá  | bı Ctumê            | hiftuma   | badawtuma  | mašaytumā baqıytuma | baqıytuma             |
| ğalasa     | madda      | wasala                | káná     | Då <sup>C</sup> å   | ŋáf á     | badawa     | mašaya              | baqıya                |
| ğalasatá   | maddatā    | wasalata              | kānatā   | ba <sup>C</sup> atā | Dáfatá    | Dadatá     | mašatā              | baqıyata              |
|            |            |                       |          |                     |           |            |                     |                       |
| ğalasná    | madadná    | wasalna               | kunná    | bı <sup>C</sup> nd  | gifné     | badawna    | mašayná             | baqıyna               |
| galastum   | madadtum   | wasaltum              | kuntum   | b1 <sup>C</sup> tum | biftum    | badawtum   | mašaytum            | baqıytum              |
| ğalastunna | madadtunna | madadtunna wasaltunna | kuntunna | bictunna            | Bif tunna | badawtunna | mašaytunna          | mašaytunna baqıytunna |
| ğalasuw    | madduw     | wasaluw               | Kanuw    | bācuw               | Dáfuw     | badaw      | mašaw               | padnw                 |
| ğalasna    | madadna    | wasalna               | kunna    | DI <sub>C</sub> no  | bifna     | badawna    | mašayna             | baqıyna               |

# INACCOMPLI INDICATIF DES VERBES TRICONSONANTIQUES

| T.         | T2                   | T3        | T.4                                | 15                                 | T6        | 17        | 18        | 6.L       |
|------------|----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| usilge.    | nppnme.              | olise.    | akuwnu                             | n <sub>o</sub> hiqe,               | - aŋâſu   | wubde.    | unšių.    | \$bqe.    |
| tağlısu    | temuddu              | tosilu    | takuwnu                            | tobly <sup>c</sup> u               | tabáfu    | tabduw    | tamšių    | tobad     |
| tağlısıyna | temuddiyne           | tașiliyna | takuwniyna                         | tabiy <sup>C</sup> lyna            | tabáfiyna | tabdiyna  | tamšiyna  | tabqayna  |
| บระเบียก   | nppnmeh              | ulişeti   | yakuwnu                            | u <sup>o</sup> pideb               | yabatu    | wapdey    | yamsıy    | gbqgf     |
| taģisa     | temuddu              | tasilu    | takuwnu                            | tably <sup>c</sup> u               | tanàla    | (abduw    | tomšiy    | tabda     |
|            |                      |           |                                    |                                    | -         |           |           |           |
| tağlısanı  | tamuddeni            | tasilâni  | takuwnâni                          | tably <sup>C</sup> ∋               | taŋâfâni  | tabduwani | tamšiyānī | tabqayánı |
| yağlısanı  | yamuddanı            | yaşıtêni  | yakuwnâni                          | yabıy <sup>C</sup> anı             | yahafanı  | yabduwani | yamšiyanı | yabdayanı |
| tağlısanı  | tamuddeni            | taşilânı  | takuwnāni                          | tably <sup>C</sup> bni             | tanglanı  | tabduwani | temšiyani | tabqayanı |
|            |                      |           |                                    |                                    |           |           |           |           |
| กรผู้ประก  | nppnmeu              | nlişan    | nakuwnu                            | nabity <sup>C</sup> u              | ոցիֆքս    | wnpgeu    | namšiy    | PDQ9U     |
| toglisuwna | tamudduwna tasıluwna | tasıluwna | takuwnuwna tabiy <sup>c</sup> uwna | tably <sup>c</sup> uwna            | taŋáfuwna | tabduwna  | tamsuwna  | tabgawna  |
| tağlısna   | tamdudna             | tasilna   | takunna                            | tab1 <sup>C</sup> na               | tagafna   | tabduwna  | tamšiyna  | tabdayna  |
| yağlısuwna | gumnqqumua gasilumna | yaşıluwna | yakuwnuwna                         | yakuwnuwna yabiy <sup>c</sup> uwna | yaŋatuwna | yabduwna  | yamšiwna  | yabdawna  |
| yağlısna   | gamdudna             | gasılna   | yokunna                            | yabı <sup>c</sup> na               | yahafna   | gapduwna  | yamsıyna  | yabqayna  |

# INACCOMPLI APOCOPÉ DES VERBES SIMPLES TRICONSONANTIQUES

| 1.1.      | T2       | T3         | T4       | TS                   | Т6      | 77       | 18       | 6.1.      |
|-----------|----------|------------|----------|----------------------|---------|----------|----------|-----------|
| ارتم,     | 'amudda  | 981        | "akin    | ,abi C               | 'ahaf   | abdu     | , amšı   | abdo.     |
| tağlıs    | tomuddo  | tosil      |          | tabic                | tahai   | tobdu    | tamši    | tabda     |
| toğlısıy  | tomuddig | tosiliy    | hiu      | tabiyciy             | topáfiy | tabdiy   | tamšių   | tobdot    |
| yağlıs    | nomudda  | usell year |          | yabı <sup>C</sup>    | yabaf   | npqeñ    | yamšı    | yabda     |
| tağlıs    | tomuddo  | taşıl      |          | tabic                | tobaí   | tabdu    | tamši    | tabda     |
|           |          |            |          |                      |         |          |          |           |
| tağlısa   | tamudda  | tasıla     | takuwnâ  | tabiy <sup>C</sup> ā | tahâfă  | tabduwā  | tamšiyā  | tabqaya   |
| yağlısa   | yamudda  | yaşılâ     | yakuwnā  | yabıy <sup>c</sup> ā | yabáfá  | yabduwa  | yamšiya  | geodoge   |
| tağlısâ   | tamuddā  | tosiló     | takuwnā  | tabıy <sup>C</sup> á | toŋôfô  | tabduwa  | tamšiyā  | tabqaya   |
|           |          |            |          |                      |         |          |          |           |
| กลูต์กร   | nomudda  | เรีย       | nakun    | nabıc                | nabaí   | ngpqn    | namšı    | nabda     |
| tağlısuw  | tamudduw | taşıluw    | takuwnuw | tably cum            | taháfuw | tabduw   | tamšuw   | tabgaw    |
| tağlısna  | temdudne | tasılna    | takunna  | tabi <sup>C</sup> na | tobalna | tabduwna | tamšiyna | tabqayna  |
| yağlısuw  | Manadauw | wnlisel    | yakuwnuw | yabıy cuw            | yabatuw | wnpqeh   | yamsuw   | yabday    |
| yağlısna  | namdudna | galina     | yakunna  | yabı <sup>c</sup> na | yabatna | gabduwna | yamšiyna | gabagua   |
| yayıısııa | gamana   | gosinia    | garaina  | ממהו ומסה            | gallana | ganamila | מכ       | 011818110 |

| Tı       | T2       | 13      | T4       | T5                             | T6      | 17       | 178      | 179      |
|----------|----------|---------|----------|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| oğlısa   | 'amudda  | oliso,  | akuwna   | obly co                        | obato   | ownpqo,  | omšiyo,  | opqo.    |
| tağlısa  | tomudda  | tasila  | takuwna  | tobly <sup>C</sup> o           | tabara  | tobduwo  | tamšiya  | tabda    |
| tağlısıy | tomuddig | taşılıy | tokuwniy | tobigCig                       | tabáfiy | tobdily  | tamšių   | tobdet   |
| yoğlısa  | gppnugh  | glison  | yokuwno  | yabıy <sup>c</sup> a           | yabara  | g wubdey | yamsıya  | yabda    |
| toğlısa  | tamudda  | tasila  | takuwna  | tablyca                        | tobáfo  | tabduwa  | tamšiya  | tabqā    |
| tağlısa  | temuddê  | taşılâ  | takuwnā  | tobly <sup>C</sup> å           | tabáfá  | tabduwâ  | tomšiyo  | tabqaya  |
| yağlısa  | gppnweh  | gesila  | yokuwna  | yabıy Ca                       | yabárá  | yabduwa  | yamšıya  | goodog   |
| tağlısa  | tamudda  | tasıla  | takuwna  | tabiyca                        | taḫata  | tobduwa  | tomšiyo  | tobdoho  |
|          |          |         |          |                                |         |          |          |          |
| กลดู้กรล | nomudda  | กอราโล  | nakuwna  | nabiy <sup>c</sup> a           | naháfa  | nabduwa  | nomšiyo  | nabqö    |
| tağlısuw | temudduw | tasıluw | takuwnuw | toblycum                       | tobáfuw | tabduw   | tomšuw   | tabdaw   |
| tağlısna | tomdudno | tasılna | takunna  | tobicno                        | tobalna | tabduwna | tomšiyno | tobdoyna |
| yağlısuw | wnppnweñ | Wasiluw | yokuwnuw | yakuwnuw yabiy <sup>c</sup> uw | yabatuw | wnpgeh   | yamsuw   | yobdoy   |
| yoğlısna | gupnpmeh |         | yokunno  | yabı <sup>c</sup> na           | yebefne | yabduwna | yamšiyna | gapdogno |

IMPÉRATIF DES VERBES SIMPLES TRICONSONANTIQUES

| 1.0 | 'Ibqa<br>'Ibqay                        | *ibqaya             | nbqaw,                                    |
|-----|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 18  | ຳເກຣົາ<br>ຳເກຣົານູ                     | 'ımśıy <del>ö</del> | ımsuw<br>ımsıyna                          |
| 77  | npqn,                                  | ewnpqn.             | wnpqn.                                    |
| T6  | Ŋaf<br>Ŋáfiy                           | ភូទិវិទ             | bafuw<br>bafna                            |
| TS  | bi <sup>C</sup><br>biy <sup>C</sup> iy | blyca               | biy <sup>c</sup> uw<br>bi <sup>c</sup> na |
| T4  | kun<br>kuwniy                          | kuwnö               | Kuwnuw                                    |
| T3  | ils<br>gifts                           | şılâ                | sıluw<br>sılna                            |
| T2  | 6ppnm<br>mudd g                        | muddâ               | wnppnw,                                   |
| 1,1 | ້າຜູ້ປຣ                                | ¹ığlıs6             | iğlısuw<br>iğlısna                        |

### IMPÉRATIF tarğimuw tarğimna tarğim tarğimiy tarğimā INACC. APOC. yutarğımuw yutarğimna tutarğimuw tutarğimna tutarğimiy yutarğim tutarğim yutarğimă tutarğimā tutarğimê tutarğim nutarğim utarğim INACC. SUBJ. tutarğimuw tutarğimna yutarğimuw yutarğimna yutarğima tutarğima tutarğimâ yutarğimâ tutarğimă tutarğimiy utarğima tutarğima nutarğima tutarğimna yutarğimuwna yutarğimna tutarğimiyna yutarğimu tutarğimu tutarğimuwna INACC. INDIC. yutarğimanı tutarğimāni tutarğimāni utarğimu tutarğimu nutarğimu tarğamtunna tarğamtumā ACCOMPLI tarğamtum targamatá tarğamuw tarğamtu tarğamna targamta tarğamnā tarğamti tarğamat tarğama targamā

# Index français des notions grammaticales

| accent, 1.19 sq.                    | comparatif, 6.18                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| accompli, 12.1 sq., annexe 2        | complément, 15.13 sq.            |
| accusatif, 2.16, 4.15 sq., 11.8     | complément absolu, 15.13         |
| actant, 16.8                        | complément circonstanciel,       |
| actif (verbe, voix), 12.4, 13.6,    |                                  |
| 16.15                               | complément complexe, 15.16       |
| actif (participe), 12.2, 14.2 sq.,  | complément d'objet, 11.8, 15.14  |
| 14.8, annexe 1                      | sq.                              |
| adjectif, 6, 9.16                   | complément d'état, 15.17         |
| adjectif de relation, 6.4           | complément de nom, 4.12 sq.,     |
| adjectif relatif, 14.8, 16.15       | 9.15                             |
| adverbe, 15.17                      | complétives, 18.5 sq.            |
| alternance vocalique, 13.2,         | concession, 18.10, 18.16         |
| annexe 1                            | condition, 12.3, 12.17, 12.23,   |
| anaphorique, 9.17, 11.7, 14.8,      |                                  |
| 16.1                                | conjugaison, 12.4 sq., 13.1 sq., |
| annexion, 14.12 sq;, 14.6 sq.,      |                                  |
| 18.11                               | conjonctions (cf. coordination,  |
| annexion formelle, 6.17             | subordination)                   |
| annexion "tête après", 8.8, 9.1 sq. | consonne, 1.1 sq., 2.1, annexe 1 |
| apocopé, 12.10 sq., 12.17, 18.10    | coordination, 17.1 sq.           |
| apposition, 9.18                    | coronale (consonne), 1.7, 4.11   |
| article, 4.10, 4.11                 | corroboratifs, 9.19, 11.7, 16.9  |
| aspect, 12.2, 5.4 sq., 16.7         | déclinaison (cf. cas)            |
| assertion (renforcement de l'),     | degré de comparaison, 6.8        |
| 16.9                                | demeurer, 15.6                   |
| aussi que, 6.18                     | depuis, 10.9                     |
| auxiliaire, 15.4 sq., 16.5 sq.      | deux (les), 9.10, 9.20           |
| avoir, 10.8, 10.14, 10.15, 10.17    | devenir, 16.6                    |
| base (nominale), 4, 5, 6            | diminutif, 5.3                   |
| base (verbale), 12.4 sq., 13.1 sq.  | diptote, 4.17                    |
| bénéficiaire, 14.6, 15.15           | discours direct, 16.11, 16.12    |
| cardinaux (cf. nombres)             | discours indirect, 16.11, 16.12  |
| cas du nom, 4.15 sq.,.15, annexe    |                                  |
| 1                                   | dont, 14.8, 16.7                 |
| certain, 12.3, 16.9                 | duel, 4.3, 7, 8, 11, 12          |
| collectif, 5.1                      | durée, 10.9                      |
|                                     |                                  |

comparaison, 16.18

déclinaison, 4.15 sq., annexe 1

| démonstratif, 7                      | haut degré, 6.8, 6.18             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| déterminant, 4.10                    | humain / non-humain, 5.4, 5.5,    |
| déterminatif, 8.8, 8.11, 8.14        | 6.10, 7.1 sq., 11                 |
| détermination, 4.8 sq.               | hypothètique, 16.13               |
| déverbaux, 14                        | identification, 16.1              |
| élatif, 6.8, 6.18                    | il n'y a plus (existence), 16.11  |
| emphatique (consonne), 1.4 sq.,      |                                   |
| 3.6, 13.10 sq.                       | il y a (existence), 16.10         |
| état, 13.12                          | impersonnel, 16.15                |
| état d'annexion, 4.12 sq., 6.17      | impératif, 12.13, 12.17           |
| état déterminé                       | impératif négatif, 12.17          |
| état indéterminé, 4.8, 4.15 sq.      | indicatif, 12.6, 12.7, 12.15      |
| être encore, 16.6                    | individué/collectif, 15.1         |
| être toujours, 16.6                  | indéfini, 9.14                    |
| exclamatif, 16.17                    | interrogatif, 1.24, 15.10, 16.4,  |
| exclamation, 16.17                   | 16.11, 16.13                      |
| existence, 16.10                     | intonation, 1.22 sq.              |
| expansions déterminatives, 9.1       |                                   |
| sq.                                  | localisation spatiale, 16.10 sq., |
| expansions qualitatives, 9.15 sq.    | 18.13                             |
| extracteur, 9.13                     | localisation temporelle, 10.9,    |
| formes d'appel, 16.16                | 18.12                             |
| formes exclamatives, 16.17           | manière, 14.11, 14.12, 15.13,     |
| formes rares, 13.14                  | 15.17                             |
| fractions, 8.6, 8.13 sq.             | masculin, 4.1, 4.5, 16.12, 16.15  |
| futur, 12.1, 12.7, 12.8              | modalités, 15.8, 16.8 sq., 16.11  |
| féminin, 4.1, 4.4, 5.2               | modes de l'inaccompli, 12.6 sq.,  |
| genre, 4.1 sq., 5.2 sq., 6.1 sq., 7, | 12.15 sq., annexe2                |
| 8, 9, 11, 12                         | modificateurs, 9.2 sq.            |
| glides, 1.6, 3.8, annexe1            | modifications de la phrase loca-  |
| gradateur, 9.11                      | tive, 16.11                       |
| gradation (comparaison, haut         | modifications de la phrase théma- |
| degré), 6.8, 6.18                    | tique, 16.3 sq.                   |
| graphème, 2.1 sq.                    | modifications de la phrase ver-   |
| groupe nominal, 9, 16.1 sq., 18      | bale, 16.13 sq.                   |
| groupe prépositionnel, 10.18         | mot (structure du ), 3.1 sq.      |
| gutturale (consonne), 1.5, 1.9 sq.,  | mot complexe, 3.2                 |
| 13.2                                 | mot graphique, 3.1                |
| gémination 1.3                       | mot phonique, 1.19, 3.1           |
| génitif, 4.15 sq., 4.12, 11.8, 14.6  |                                   |
| sq.                                  | même, 10.9, 16.3                  |
| 246                                  |                                   |

```
ne ... jamais, 15.21
                                  orthographe du â, 2.15
ne ... pas, 15.21
ne ... pas encore, 12.17
                                    2.16
ne ... plus, 15.6
nom, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15 sq.,
  annexe 1
nom d'instrument, 14.10
nom d'une fois, 14.11
nom de lieu, 14.9
nom de manière, 14.12
nom de temps, 14.9
nom verbal ou masdar, 14.1, 14.3,
  14.6, 18.5
nombre, 4.2 sq., 5.1 sq., 6, 7, 8, 9
  11, 12, 14, 16
nombres (syntaxe), 8.7 sq.
nombres cardinaux, 8.1 sq., 8.2 phrase, 16, 17, 18
nombres fractionnaires, 8.6, 8.13
nombres ordinaux, 8.5 sq., 8.10
  sq.
nominal (groupe), 9, 14.6 sq., 16
nominalisation, 18.5 sq.
nominatif, 4.15 sq., 11.7, 16
non-accompli, 12.2
non-certain, 12.3
non..., 6.6, 14, 17.10
nounation (cf. tanwîn)
négation, 12.16, 12.17, 15.1
  16.3, 16.11
objet direct, 11.8, 14.6 sq., 15.14
objet indirect, 11,8, 14,6 sq.,
  16.15
on, 16.15
opinion, 15.16
                                     sq.
ordinaux (cf. nombres)
ordre des mots, 9, 15, 16.14
orthographe de la hamza, 2.14
```

orthographe du tanwîn / +an/, participe actif, (cf. actif) participe passif (cf. passif), 14.12, 14.7 sq. particule, 10 passif (verbe, voix), 13.15 sq., 13.19, 16.15 passif (participe), 14.2 sq., 14.8 sq., 16.15 passé, 12.1, 15.9, 16.5, 16.11 pause, 1.27 sq. personne, 9.12, 11, 12 phonèmes, 1.1 sq. phrase adjectivale, 9.17 phrase complexe, 18 phrase locative, 16.10 phrase simple, 10 phrase thématique, 16.1 sq. phrase verbale, 16.12 sq. phrases spéciales, 16.16 pluriel, 4.2, 4.4 sq., 5.1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 pluriel féminin régulier, 4.4 pluriel masculin régulier, 4.5 pluriels "brisés", 4.6, 14.4 pluriels quadrisyllabiques, 4.7 possession, 4.13, 4.14, 10.8, 10.14, 10.15, 10.17, 11 possible, 12.3, 15.2 prédicande, 15.12, 16 prédicat, 15, 16 prédication, 15, 16 premier complément, 11.8, 15.15 processus morphologiques, 3.12, annexe 1 pronom, 11, 12

| pronoms, 11, 12.4 sq.                                                                                                                                                                                                                                             | si que, 6.18                                                                                                                        | مضارع مرفوع: 12.6   | مىيغة: 3,4          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| pronoms clitiques, 3.2, 4.13, 11.3 sq., 11.8                                                                                                                                                                                                                      | 3 singulatif, 5.2, 14.11 singulier, 4.2, 5.1 sq., 6? 7, 8, 9,                                                                       | مضارع منصوب: 12.8   | <b>نىئ</b> : 2.9    |
| pronoms libres, 11.1, 11.7                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 12, 14, 15, 16                                                                                                                  |                     |                     |
| pronoms relatifs, 16.4 sq.                                                                                                                                                                                                                                        | souhait, 16.8                                                                                                                       | مضاعف: 3.7          | ظرف: 10             |
| prononciation, 1                                                                                                                                                                                                                                                  | subjonctif, 12.8 sq., 12.9, 12.16,                                                                                                  | مضاف: 9.15          | عاقل: 5.4           |
| prothèse syllabique, 1.15, 2.14<br>12.13                                                                                                                                                                                                                          | subordination, 18                                                                                                                   | مضاف إليه : 9.15    | غائب: 11.1          |
| prépostions, 10, 15.10, 15.20                                                                                                                                                                                                                                     | substantifs, 5.9                                                                                                                    | معتلً : 3.8 ، ملاحق | غير عاقل: 5.4       |
| présent, 11.7, 12.1, 14.8                                                                                                                                                                                                                                         | suffixe, 3.2                                                                                                                        |                     |                     |
| qualificateur, 9.16 sq. qualificatif, 6.8sq., 7.5, 8.9, 8.12                                                                                                                                                                                                      | sujet, 13.15 sq., 14.6 sq., 15.12, 16.15                                                                                            | مفرد: 4.2           | نتحة: 2.9           |
| quantification, 9.1 sq.                                                                                                                                                                                                                                           | superlatif, 6.18                                                                                                                    | مفعول أوّل: 15.15   | فعل: 12 ، ملاحق     |
| quantités, 8, 9.1 sq. syllabe, 1.13 sq. quasi-prépositions, 10, 11 sq., tanwîn, 2.10, 2.16, 1.27, 4.8 sq. 15.10 4.21 sq., annexe 1 question, 1.214, 15.10, 16.4, temps, 12.1, 14.8, 15.2 sq., 15.9 16.11 16.5, 16.11 racine, 3.4 sq., 13, annexe 1 triptote, 4.15 |                                                                                                                                     | مفعول به :15.14     | كسرة: 2.9           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                   | مفعول مطلق: 15.13   | لام ألف: 2.8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 6.4 : نسبة          | مؤكّد : 12.12       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | triptote, 4.15                                                                                                                      | نمىب: 4.15          | مؤنّث: 4.1          |
| relatif, 18.1 sq?<br>relative (proposition), 9.18, 11.                                                                                                                                                                                                            | trop, 6.18<br>7, type verbal, 13, 15.13                                                                                             | نعت سببيّ : 14.8    | ماش: 12             |
| 18.4 types de verbes et complétivisa-                                                                                                                                                                                                                             | ٠٠٠ نواسمخ: 15                                                                                                                      | مبتدأ: 16           |                     |
| réfléchi, 9.19, 13.6 sq. schème, 3.9 sq., 4, 5.3, 6, 13, 14                                                                                                                                                                                                       | tion, 18.7<br>typologie des phrases, 16                                                                                             | همزة قطم : 2.14     | مبني للمجهول: 16.15 |
| schèmes verbaux, 13                                                                                                                                                                                                                                               | tā' marbūţa (tā' liée), 2.4, 4.1,                                                                                                   |                     | *                   |
| schèmes verbaux triconsonar                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | همزة وصل: 2.14      | متكلّم: 11.1        |
| tiques, 13.1 sq.<br>si alors, 12.17, 18.10                                                                                                                                                                                                                        | unité (nom d'), 5.2, 14.11<br>verbal (groupe), 15, 16.13                                                                            | واو الجمع: 4.17     | مثنی: 4.3           |
| vert<br>vert<br>so<br>vert                                                                                                                                                                                                                                        | verbe, 12, 13, 15.12<br>verbes augmentés, 13.3, 13.18<br>sq.<br>verbes simples, 13.2 sq., 13.17<br>voyelle, 1.8 sq., 2.2, 2.9, 13.2 |                     | مخاطب: 11.1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     | مسند: 16            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     | مسند إليه: 16       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     | مصدر : 14.1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     | مصدر ميمي: 14.1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     | مضارع مجزوم: 12.10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                     |                     |
| 2.40                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                     | 240                 |

# Index arabe des notions grammaticales مسرد عربى للمفهومات النحوية

أسماء ممنوعة من الصرف: تنوين: 2.10 4.17 تنوین نصب: 2.16 أسماء منصرفة: 4.15 حال: 5.17 إسناد: 16 حرف: 10 أميل: 3.4 حرف جر : 10 أميم : 3.7 ، ملاحق حروف شمسيّة: 4.11 اضافة: 14.6 ، 4.12 حروف قمرية: 4.11 إضافة لفظية: 6.17 حر: 4.15 أفعال محرّدة: 13.17 ، 13.2 جمع تكسير: 4.6 أفعال مزيدة: 13.18، 13.3 جمع رباعي : 4.7 ألف مدّة: 2.15 ، 2.5 جمع مؤنّث سالم: 4.4 ألف مقصورة: 2.15 ، 2.3 جمم مذكّر سالم: 4.5 اسم: 4، 5، 6، 8، 9 حملة اسمية: 16 اسم التفضيل: 6.18 ، 6.8 حملة ظرفية: 16 اسم فاعل : 14.7 ، 14.2 جملة فعلية: 16 اسم مقعول: 14.7 14.2 خبر: 16 اسم مقصور: 4.22 رشم: 4.15 اسم منقوص: 4.21 سألتمونيها: 3.9 الأسماء الخمسة: 4.16 سكون: 2.11 بدل: 9.18 شدة: 2.7 بنية: 3.3 مىحىح: 3.8 تاء مربوطة: 5.2 ، 2.4 6 : lin تمييز: 6.16، 6.76، 8.8

Achevé d'imprimer en mai 1994 sur les presses de Cox & Wyman Ltd (Angleterre)